







LETTRES

-----

# L'ANGLETERRE

LOUIS BLANC

DEUXIÈME SÉRIE

TOME SECONI

PARIS

LIBRAIRIE INTERNATIONALE

15, BOULEVARD MONTMARTRE, 15

Als colle de la rue Vivienne

A. LACROIX, VERBOECKHOVEN & C\*, ÉDITEURS

Of Bruxelles, à Leipzig & à Livourne

1866

OLS SACITY DE TRADUCTION ET DE REPREDUCTION REFERTÉ





## LETTRES

# L'ANGLETERRE

PARTIE. - HEP. L. POUNANT-DAVIL, 5), MIC ED DAG.

## LETTRES

...

# L'ANGLETERRE

PAR

## LOUIS BLANC

DEUXIÈME SÉRIE



OME SECONI

## PARIS

LIBRAIRIE INTERNATIONALE
15. BOULEVARD MONTMARTRE, 15

A. LACROIX, VERBOECKHOVEN & C\*, ÉDITEURS

---

Tons droits de traduction et de reproduction réservés

## LETTRES

SUR

## L'ANGLETERRE

## ANNÉE 1863

## CLXXXVI

24 aoû

Ce qu'on pense en Angleterre du Congrès des souverains allemands à Francfort.

Le congrès des souverains allemands, rassemblés à Francfort, n'a décidément aucun succès en Angleterre. Et la raison, c'est que les résultats sont loin, très-loin, de répondre aux espérances ou on avait concues.

Lorsqu'on apprit ici pour la première fois que l'euvre de l'unité allemande allait être enfin abordée d'une manière sérieuse, la joie fut grande. Le sentiment qui portait les Anglais à saluer de leurs veux l'unité de l'Allemagne était axactement le même qui leur avait rendu si chère l'unité de l'Italie. La France contenue à l'est et au midi par de puis-

T. IV.

sants voisins! il n'est cœur anglais que ne fasse hattre une semblable perspective.

Ai-je besoin de dire pourquoi? Supposons qu'à l'époque où la Révolution française eut sur les bras toute l'Europe, l'Italio d'un côté et l'Allemagne de l'autre eussent été ce qu'il est question de les faire, la France révolutionnaire etielle, malgré les prodiges de sa subliune fureur, mis la coalition en lambeaux et l'itt au désespoir?

Il est permis d'en douter, et les Anglais en doutent.

La puissance continentale de la France étant le sujet de leur éternelle inquiétude, tout ce qui peut lui servir de contre-poids dans les temps calmes, ou lui être obstacle dans les jours d'orage, les rassure et par conséquent les séduit.

D'ailleurs, ce n'est pas senlement le pouvoir de la France qui les alarme: bien plus encore que de son ponvoir, ils ont souci de son génie remuant, de són ambition militaire, de son culte pour la gloire des armes, de sa tendance et de son aplitude à Se répandre. Autant que de ses défauts, ils ont peur de ses qualités.

De l'Allemagne, au contraire, qu'ont-ils à craindre? Que leur importe l'immense surcroit de force que l'Allemagne tirerait de son unité?

Il est vrai que le génie allemand n'est pas aussi modeste dans ses prétentions que certaines gens l'imaginent : l'Autriche a pris la Hongrie, elle a voulin ou accepté sa part de la Pologne, elle tieut Venise et la tieut bien; hier encore, l'Ittérimissit sous son joug; de son odél, la Pruse, not contente d'avoir Posen, dispule le Schleswig au Danemark.

Mais tout cela n'a rien dont l'Angleterre ait à s'effrayer, rien dont elle s'effraye. L'Allemagne n'a pas, pour l'attein dre, un étroit bras de mer à traverser; l'Allemagne n'a pas de marine; l'Allemagne n'est pas sur le chemiu des Anglais. Les deux puissances qui sont bien réellement sur son chemin sont la Russie et la France. Or, c'est précisément contre la Russie et la France que l'unité de l'Allemagne servirait de garantie à l'Angleterre.

Aussi avait-elle tout d'abord accueilli avec une vive satisfaction la nouvelle de l'initiative édatante et hardie prise par l'emperer d'Autriche. Ce fut la première impression. Vinrent ensuite les doutes et les craintes. Y avait-il chance qu'une semblable entreprise r'eussit? Les divers princes qui sont accoutumés à mordre à belles dents, depuis tant d'années, dans le gâteau de la Confédération, consentiraient-lis à sacrifice rur l'autel de la patrie commune leur portion de souveraineté? S'ils entendaient la garder, qu'y avait-il de souveraineté? S'ils entendaient la garder, qu'y avait-il de possible? Puis, comment concilier avec l'unité de la patrie allemande la rivalité de la Prusse et de l'Autriche? Un corps qui a deux têtes est-il viable? Ce qui est impossible en histoire naturelle est-il possible en politique?

Les appréhensions redoublèrent, quand on sut que le roi de Prusse manquait au grand rendez-yous de Francfort.

Cependant, à ceux qui soupiraient après un heureux résultat, un espoir restait. Ou assurait qu'en passant par le royaume de Wurtemberg, l'empereur d'Autriche avait dit aux autorités de Stuttgardt : « Je vais remplir les vœux du peuple allemand. »

Paroles décisives, si elles avaient le sens qu'elles paraissaient avoir. L'unique moyen, pour l'Autriche, de paralyser le mauvais vouloir du roi de Prusse était, en effet, de proposer un plan de réforme assez libéral, assez populaire, pour que le roi de Prusse ne pût reisures son aditéoin sans se rendre de plus belle odienx, même aux Prussiens. Malheureussement, c'est ce que les hommes d'État de Vienne n'ont pas compris. En dépit de son libéralisme tant vante, l'Autriche s'est montrée, en cette occasion solennelle, uniquement préoccupée de son intérêt, d'abord; ensuite, de celui des princes et de l'aristocratie. Dans le plan de réforme, tel que l'empereur d'Autriche l'a présenté à l'approbation de ses angustes compères, les droits de ce peuple allemand dont il s'agissait de remplir les vœns, n'ont rien à voir. En cela, l'empereur d'Autriche se trouve avoir joué—tant, l'égoisme aveugle!— le jeu du roi de Prusse, à l'opposition duquel il fournit un prétexte naturel, en même temps qu'il se prive lui-même de l'appui que lui aurait prété l'enthousissame de l'Allemagne reconansissante.

Ne fit-ce que sous ce rapport, l'œuvre de l'unité allemande est, dès à présent, compromise; et voilà précisément ce qui fâche les Anglais.

Oh! certes, si l'unité de l'Allemagne consistait dans la suprématie de l'Autriche, plus fortement accusée; dans un irritant défi jieté à la Prusse; dans une certaine concentration des pouvoirs qui sont épars aux mains des roitelets et princelets de la Germanie; enfin, dans une subnordination absolue de la volonté du peuple à celle des princes, le plan de réforme fédérale présenté par l'empereur d'Autriche laisserait pen de chose à désirer.

Dans le directoire des cinq, formé par l'Autriche, la Prusse, La Bavière et deux autres membres de la Confédération qu'éliraient les petites principautés, l'Autriche invariablement suivie par la Bavière, serait maltresse de toutes les décisions; écat-a-direq qu'elle aurait la haute main dans la conduite des affaires extérieures, dans le choix des ambasadeurs, dans le contrôle de l'armée félérale, dans le maniement du budgef feldéral, et « avec le consentement d'un conseil de 21 cons-illers composé à l'image du directoire » dans les questions relatives soit au maîntice de la paix, soit au déchainement de la guerre; car il est à remarquer que le plan de réforme investit d'attributions extraordinairement étendues ce pouvoir exécutif, où l'Antriche a eu soin de se faire la part du lion.

D'après le plan impérial, il y aurait une chambre de dégués, assemblée centrale composée de trois centre membres, que toutes les Diètes allemandes seraient appelées à élire. Fort bien. Mais les deux tiers de ces membres seulement devant être nommés par les chambres basses, et le tiers devant être désigné par les chambres bastes, on devine quelle force aurait, même dans l'assemblée centrale, plus particulièrement censée représenter le peuple, l'élément aristocratique.

Encore si on lui laissait, à cette assemblée ainsi formée, le droit de stature réellement sur les questions qu'on déclare de sa compétence : la liberté de la presse par exemple, le droit d'association, l'inviolabilité du domicile! Mais non : elle proposerait, et qui dispuserait? Une assemblée place au-dessus d'elle, l'assemblée des princes, en qui résiderait de fait la puissance législative.

Le projet indique, en outre, l'institution d'un tribunel fédéral entièrement dominé par l'élément aristocratique : on ne voit pas bien ce que le peuple y gagnerait, mais ce qu'il risquerait d'y perdre n'est que trop visible.

Dans Pétat actuel des choses, il est loisible, dans tel État particulier, à un écrivain, à un pamphlétaire, à un journaliste, de critiquer les actes du souverain d'un autre État. De quel coin de l'Allenagne, — la Prusse à part, — n°a-ton pas entendus étèver librement, en ce qui concerne M. de Bismark, ou un cri de colère, ou un échat de rire? Que le plan de l'empereur d'Autriche se réalise, adieu cette liberté de censurer, sion le pouvoir qu'on a sur sa tête, au moins

celui qui pèse sur la tête du voisin! Le tribunal fédéral serait l'unité des souverains face à face avec l'éparpillement des peuples.

Ce n'est pas dans un pays rompu comme celni-ci à la pratique des franchises constitutionnelles qu'on peut se faire illusion sur le caractère et la portée d'une réforme établie sur de pareilles basses. Aussi le plan de l'empereur d'Auriche est-il i cle sujet de critiques fort vives. A personne, cela va sans dire, le problème de l'unité ne semble résolu. Comment vanicre la résistance de la Prusse? Et comment se passer de son concours?

S'il hi prenait envie de se retirer de la Confédération, oi fundrai-il chercher l'Allemagne? L'Autriche catholique estelle le centre autour duquel se puissent grouper avec confiance, — la Prisse protestante se tenant à l'Écart, — les Estas qui furent le bereeux du protestantisser! L'Autriche, dont le domaine est composé, pour moitié au moins, de obssessions qui ne sont pas allemandes, ferait-elle bonne figure au sommet de l'Allemagne, en l'abscuce de la Prisse, dont le domaine s'étend tout au travers de la Confédération, et qui a un caractère germanique si marqué?

Le veux bien que les traditions aieut leur prestige; et ce prestige-bl. Viutriche certainement le possède. Mais les jours du saint empire romain sont déjà bien éloignés de nous; et l'esprit nouveau, lui aussi, a des autels! La folie du roi de Prusse est précisément de ne pas comprendre ce que contient de puissance, dans le siècle oû nous sommes, le titre de parvenu quaud les actes répondent au titre.

Voilà, monsieur, ce que j'entends dire autour de moi, non saus maint commentaire ironique sur la magnificence du spectacle, rapprochée de l'insignifiance des résultats obtemus ou prévus. On raconte qu'avant d'entrer à Francfort l'empereur d'Autriche avait fait prendre les devants à une helle voiture d'apparat attelée de luit chevaux, avec accompagnement de laquis dorés sur foutes les coutures. La foule regarda long-temps, tout ébaine, et elle n'éstil pas encore revenue de son admiration, lorsqu'elle apprit tout à coup que le César allemand était ariré dans une voiture de place.

En cette anecdote, vraie ou fansse, le Spectator d'hier voit l'histoire en miniature du grand congrès des souverains, et je crois qu'à cet égard le Spectator exprime une opinion assez généralement répandue en Angleierre : la démarche de l'empereur d'Autriche, voiture d'apparat; — son projet, voiture de place.

## CLXXXVII

25 août.

#### Lord Russell accuse de nepolisme.

« Avez-vous envie d'un paté de pigeon? ne demandez pas aux pigeons ce qu'ils en pensent. »

C'est en ces termes qu'un journal anglais apprécie l'idée qu'a eue l'empereur d'Autriche de demander aux petits rois et aux petits priuces d'Allemagne l'unité de l'Allemagne. Il aurait fallu, en effet, pour que l'œuvre d'unification, sérieusement comprise, fût menée à bonne fin, que les nombreux souverains dont chacun possède son lambeau de Germanie montrassent un désintéressement dont l'histoire des dieux mortels offre peu d'exemples.

Et cette difficulté n'éstit pas ici la seule. A la réunion de Francfort, le plus puissant, le plus indispensable des personnages invités manquait. Qu'attendre d'un effort combattu par la Prusse protestante, dans cette Allemagne où le protestantisme est nét Comment espérer voir l'unité allemande se réaliser en déhors du plus allemand des États allemands, en dehors de cette Prusse au pouvoir de laquelle le « Nationalverein » avait pendant si longtemps associé ses essérances?

C'est assez dire qu'en Angleterre les esprits politiques redoutaient un avortement. Mais ce qu'ils se plaisaient à ne pas prévoir, c'est précisément ce qui est arrivé. Au lieu de faire à la Prasse une situation impossible, en proposant un plan de nature à gagner à l'Autriche toutes les sympathies populaires, les hommes d'Etat de Vienne ont mis en avant une conception qui donne tout à l'Autriche, beaucoup aux souverains allemands, et ne donne rien au peuple. En vérité, l'Autriche aurait eu en viue de colorer d'un prétexte sérieux le refus de concours du roi de Prusse, qu'elle n'aurait pu mieux s'y prendre.

Voilà comment les choses sont envisagées ici, au trèsgrand ennui des Auglais, qui, sans croire d'une manière bien fervente à la possibilité de faire que l'Allemagne soit une, aimaient néanmoins à se flatter sur ce point de je ne sais quel vague espoir; car l'Angletterre comprend à merveille que, pour elle, l'unité de l'Allemagne ne serait en aucune façon un péril et serait de toute façon une garantie, — garantie contre la Russie, d'une part, et, d'autre part, garantie contre la France. En réalité, l'unité allemande a, pour les Anglais, le même degré d'importance que l'unité tialienne, et l'on sait assez quel prix ils attachent à celle-ci. Rien ne le prouve mienx que l'émotion prolongée produite en Augelerrre par la mise à la retraite du ministre britannique à Turin, sir James Hudson. Voilà plusieurs jours déjà que la chose a en lieu, et l'indignation qu'elle a causée, loin de s'amortir, semble de jour en jour devair plus vive. Aujourd'hui encore, le correspondant du Times tourne le poignard duns la plaie.

D'où vient l'importance tout à fait inusitée que l'Angleterre attache au fait d'un fonctionnaire qui s'en va et d'un fonctionnaire qui vient?

Sir James Hudson est sans contredit un homme de mérite; mais ce n'est pas son mérite, c'est son rôle à Turin qui l'a rendu cher aux Auglais. Il leur plaisait d'être représentés par lui en Italie, parce que nul n'y avait combattu avec une persévérance plus heureuse l'influence du gouvernement français; parce que Cavour, dont il était devenu l'ami intime, n'avait pas eu de plus habile conseiller que lui dans la grande partie d'échecs jonée et gagnée contre Napoléon; parce que c'était sir James Hudson qui avait réduit le traité de Villafrança à n'être qu'un chiffon de papier, lui qui avait tlécrié dans l'Europe entière le long séjour d'une garnison française à Rome, lui qui avait conquis sur Victor-Emmanuel uu ascendant presque absolu, lui qui était parvenn à faire croire aux Italiens que leurs vrais amis étaient, non les vainqueurs de Magenta et de Solferino, mais les insulaires dont la sympathie n'avait dépensé pour l'Italie ni un homme ni un écu! Quel genre de services eût pu éveiller plus de reconnaissance dans une âme véritablement anglaise? Et que d'autres services du même genre l'Angleterre n'était-elle point autorisée à attendre d'un homme qui avait su, dans d'aussi difficiles circonstances, déjouer ou plutôt jouer la politique impériale, supplanter ses agents, mettre à profit ses fautes pour lui enlever le œur d'un peuple affranchi par ses armes, et devenir pour l'Italie à Turin ce que lord Stratford de Redcliffe avait été pour l'autocrate russe à Constantinople?

Aussi, vous n'imaginez pas l'avalanche d'attaques qui roule, depuis quelques jours, sur ce pauvre Earl Russell.

El, franchement, il y a dans sa conduite quelque chose qu'il fera bien d'expliquer, s'il le peut. Il parait que, pendant près de deux ans, il n'a rien nefgigé pour eloigner de Turin sir James Hudson, lui offrant divers postes, quelques-uns très-ellevés, c'h par etemple l'ambassade de Constantinople. Mais sir James Hudson, très-aimé en Italie, ne voulait pas quitter Turin. Il a done repoussé nue à une les offres dont on parle, jusqu'à ce qu'enfin, amené à voir clairement qu'on en voulait à sa place, il a pris le parti de se retirer dans la vie privée.

Maintenant, dans quel but le conste Russell s'est-il efforcé d'avoir à Turin une vacance dont il lui fût possible de disposer? Ou ne saurait supposer qu'à ses yeux sir James Hudson avait le tort d'être trop Italieu. Travailler à l'indépendance le l'Italie avec zèle et succès aurait pu être un tort aux yeux des tories, qui ont toujours été fort tendres pour l'Autriche, sans toutefois l'avouer; mais le conte Russell est un whig pur sang; il serait whig, n'y en etid-il plus au monde. Or, il n'est jamais entré dans la politique des whigs de prendre parti pour les gouvernements absolus contre les gouvernements constitutionnels.

Le comte Russell, en cette circonstance, aurait-il tout simplement mis en pratique le : Ote-toi de là, que je m'y mette? Hélas! On le craint, L'bomme qui reuplace sir James Hudson est M. Elliot, beau-frère de lord Russell et personnage d'une honnête médiocrité. Voils deux circonstances bien malheuneuses, avouonele. Ah I j'allais soublier. Cest le 27 juillet que la cléture du Parlement a eu lieu, et c'est le 7 août, lorsque le ministre n'était plus exposé à l'enuni d'avoir des comptes à rendre, qu'un successeur a été donné à sir James Hudson, dans la personne de M. Elliot, par le protecteur né de tous les Elliot passés, présents « futurs.

Décidément lord Russell s'est trompé s'îl a cru que la chose passerait inaperçue. L'opinion publique groude, et elle obtiendra satisfaction, à moius que le ministre ne soit en mesure de lui prouver par vives raisous qu'il n'y a pas lieu à faire tant de bruit. On attend donc de lui qu'il s'explique, l'Angleterre n'étant pas un pays où la majesté ministérielle soit admise à s'envelopper dans les nuages.

#### CLXXXVIII

4 septembre

## Les boxeurs.

La nouvelle d'un rapprochement entre la France, la Russie et la Prusse ne paraît pas avoir fait iet grande sensation, du moins jusqu'à présent. D'abord, le rapprochement en question ne se présente pas avec un caractère agressif. S'il doif avoir pour effet, comme on dit, de constitutionnaliser la Russie et d'ouvrir aux puissances qui es sont



engagées dans la question polonaise un prétexte pour en sortir, il n'y a rien là dont l'Angleterre ait à prendre souci. D'autre part, equ'ele craint, en entente plus ou moins amicale du gouvernement français avec Berlin : une pareille perspective serait presque de nature à la rassurer. Ce qu'elle redouterait plutôt, ce serait une querelle qui appellerait les armes françaises sur le Rhin. Et puis, qui sait ce qu'il y a de vrai dans le revirement dont on parel? Cette nouvelle n'est encore qu'une rumeur. Pourquoi se presser ant d'être ému? On se dit : « Attendons y qui vivra verra. »

Aussi bien, on a eu, à Londres, ces jours-ci, d'antres sujets de préoccupation, un imposant et très-sangtant échange de coups de poing ayant eu lieu entre deux boxeurs d'élite, Jem Mace et Joë Goss.

Il s'agit bien, quand Jem Mace et Joë Goss vont se casser mutuellement la méchoire, de l'alliance franco-russe, du congrès de Francfort, des chances d'une guerre entre la France et les États-Unis à propos de Mexico, de l'hospitalité dounde à Brest aux loups de mer de la Florida, des iron plates qu'on est-en train de construire pour les confédirés dans les chantiers anglais de M. Larid, etc., etc. (Questions secondaires que tout cela, auprès de cette noble, de cette importante question : Lequel de Jem Mace et de Joë Gos est plus capable, pour une somue donnée, d'estropier son homme?

Aussi, il fallait voir la foule qui, dans la soirée de lundi dernier, se pressait, s'écrasait à l'embarcadere de l'addingtou. Là s'étaient donné rendex-vous tous les vices d'en haut et tous les vices d'eu bas: désœuvrés de club et brutes à visage humain, liberins blasés et hommes de proie, l'écume des talagies et l'écume des tavernes, non sans une forte proportion de respectability, car la passion du pugilat comme spectacle et sujet de pari est en Angleterre une passion qui a envahi toutes les classes.

Où s'arrêterait, pour déposer à terre les lutteurs, le train spécial qui devait les emporter, eux, leurs parisans, leurs admirateurs, les curieux, la cohue enfin? Mul ne le savait, à l'exception des grands prêtres de la chose, attendu que les combats de hoxeurs sont défendus par la loi, et que la police se doit de veiller à ce qu'on exécute la loi pour la forme.

Le lien fixé pour la rencontre est donc toujours un secret, secret de cabaret, plns religieus-ment gardé qu'ancun secret d'État. Ce que personne n'ignorait, par exemple, c'était le moment du départ, qui était annoncé pour quatre heures du matio. Mais, babl dès minuit, les abords de l'embarcadère du chemin de fer étaient littéralement inondés de voyageurs, ce qui veut dire qu'à minuit a commencé une scène de brigandage dont aucune description ne saurait donner une idée. Pas un coquim, de ceux qui grouillent dans les bas-fonds de Londres, pas un « rough », qui ne fut là.

Je vois laisse à penser si montres, bourses et mouchoirs ont en heu ije l'Voleurs brandissant de gros bidions d'un air. dégagé, coups terribles donnés dans l'estomac des uns et dans le dos des autres, tempéte de jurons et de mots orduriers, voilà pour le prologue. La police a para juste au moment du départ, quand il n'y avait plus personne à protéger uillement et plus rien à voler. Il faut rendre cette justice aux « roughs », qu'ils ne vous volent pas votre chemise et se contentent de mettre votre babit en lambeaux.

Là-dessus, vons allez me demander ce que d'honnêtes gens et des gens sensés vont faire dans cette galère. C'est justement ce que je demandais bier à un colonel anglais de mes amis qui me racontait le tout, de auditu, de viau, et qui souffrait encore d'un coup violent qu'il avait reçu dans la poitrine, au moment où on le délivrait du poids de sa moutre. Il m'a répondu gravement : « Chacun son goût; je n'âme pas l'Opèra, moi! » Le Bell' s Life, qui est le Moniteur des boceurs, va plus loin, lui : il déclare dans son dernier numéro que le goût des combats de boceurs est un des principaux ressorts du caractère auglass, et il le présente comme tel « au point de vue musculaire chrétien ». Ceci lectuel

Il est vrai que la presse entière ne parle pas le même langage. C'est le Globe, je crois, qui a défini ces sortes de combats et les scènes ignobles auxquelles ils donnent lieu un « carnacul de brutalité ». Le Morning Star aussi les lettrit. Mais voyez un peue ce que c'est que l'empire d'une passion générale! Le Morning Star n'a pas etu pouvoir épancher son indignation en moins de quatre grandes colonnes, — bien sûr, disent les méchantes langues, que la vente d'un numéro où aucun détail ne serait omis ne pouvait manueur d'être immense.

Bien que ma prolixité, en cette circonstance, ne m'espose pas au même reprothe, qui a été adresé, bien à tort, selon moi, à l'organe de la paix à tout prix, je ne l'imiterai pas et me bornerai à vous direq ue, le train étant enfin parti, de deux boxeurs et la foule furent déposés à Wootton-B-sset; que là fut fornée, au moyen de pieux et de cordes, l'enceinte qu'on nomme « the ring »; que, les combattants ayant mis bas leurs bablis, on les trouva « en honne condition »; qu'il scommencèrent le combat; que la police intervint; qu'il fallut alors retourner à Londres; mois que ce retour n'était qu'une bablie manœuvre; qu'on se remit en route pour un antre champ de batille, Long-(leach; qu'à Purfleet, il y avait une rivière à passer, et que l'empressement de la foule à se précipite dans les bateaux fut tel que beaucoup furent au moment d'être noyés: bref, que, la rivière franchie, le combat eut lieu, pendant que, sur le bord opposé, la police du comté d'Essex était réduite à laisser faire, ayant atteint la limite extrême de sa juridiction.

Je vous fais grâce des circonstances qui ont marqué cette rencontre mémorable. Qu'il vous suffise de savoir qu'après une longue résistance, Goss est tombé presque sans vie, la tête penchée sur sa poitrine, muilé, défiguré, couvert de sang. Mace, semble-t-il, n'était pas en bien meilleur état; mais enfin il était vainqueur. Des applaudissements frénétiques ont retenti, et les « macéites », se ruant sur l'hercule auquel ils devaient d'avoir gagné leurs paris, l'ont récompensé de ses vertus « musculaires chrétiennes », en l'embrassant ave tendresse.

Le prix pour le vainqueur était de mille livres sterling (25,000 fr.). Mace, qui sait 7 pourtra tenir un public-house. Et Goss? S'il n'en meurt pas, — ce qui est supposable, puisque la profession de ces messieurs est d'avoir la vie dure, — il se consolera avec le produit des foulards vendus. Car, — et ceci est un détail dont je suis redevable à mon brave colonel, très-expert en ces maûtères. — quand deux boxeurs sont convenus de se mesurer, les souleurs de chaen d'eux sont portés par ses partisans, absolument comme dans les tournois les champions portaient les couleurs de leurs dames. Notez que cette chevaleresque habitude donne lien, de la part de nos modernes preux, à une vente de fou-lards, qu'ils achètent une demi-couronne et vendent une guinée.

Au reste, l'Iliade que je mentionne n'a eu rien qui approche de celle dont Tom Sayers (ut l'Achille. Quel jour, je ne dirai pas pour les rédacteurs du Bell's Life, mais pour quatre-vingt dix-neuf Anglais sur cent, que celui où l'Anglais

Tom Savers défendit, contre l'Américain Heenan, cette ceinture qui est le signe de la royauté parmi les pugiles, et pour la conquête de laquelle Heenan avait passé les mers! On eût dit vraiment que l'honneur de deux grands peuples était attaché au résultat d'un combat à coups de poing entre ces deux homnies! Rome et Albe avaient remis le soin de leurs destinées aux Horaces et aux Curiaces. Heureusement, aucun de ces deux peuples, cette fois, n'eut à se soumettre à l'autre. Heenan avant en les yeux pochés et Tom Sayers le bras paralysé, sans qu'aucun d'eux eût réussi à laisser son adversaire pour mort sur le carreau, la victoire entre Albe et Rome demeura indécise. N'importe! la joie et l'orgueil n'en atteignirent pas moins, de chaque côté de l'Atlantique, des proportions gigantesques. Tom Savers, après avoir eu l'honneur de développer la vigueur de ses muscles devant des personnages de marque, des membres de la Chambre des Communes, que dis-je? des ministres de l'Évangile, patriotiquement perdus dans la foule des habitués de taverne et des voleurs, l'indomptable Tom Sayers fut élevé, on peu s'en faut, par la reconnaissance publique au rang des libérateurs des nations. Il se vit acclamé, Dieu me pardonne! à la facon des triomphateurs antiques. On assure qu'à Liverpool, sa patrie, lorsqu'il s'y présenta, les autorités allèrent au-devant de lui, musique en tête. On jeta des fleurs sur son passage...

Co n'est pas que le pugitat professionnel et payé soit tout à fait aijourfui ne Angleterre ce qu'il était au temps où George IV faisait montre dans son carrosse royal le boceur Tom Spring et le conduisait au lieu désigné pour la rencontre, en bas de soie couleur de chair et en pantalon de casimir jame. Non, en ceci comme en beaucoup d'autres choese, le progrès a revendiqué ses droites, et c'est ce que pronvent assez les protestations dont des feuilles telles que le Spectator et le Morning Star sont l'écho. Mais que le culte du « prize ring » ait conservé beaucoup de son ancienne fervenr, c'est ce qui ne saurait être nié. Demandez au Times ce qu'il en pense. Il n'y a pas longtemps encore que la Rerue du samedi (Saturday Review) déclarait « très-dur » de rédnire les « patrons de ce divertissement » à veiller toute la unit, quand le combat doit avoir lieu le lendemain, et, le matin venu, à se glisser de bonne heure, comme des malfaiteurs, à travers le brouillard, jusqu'à un endroit écarté, où ils risquent, pour surcroit de malheur, d'avoir bientôt lapolice sur leurs talons. La Revue du samedi, cependant. n'est pas dans l'habitude de hanter les carrefours : elle représente un monde élégant et littéraire; elle a le verbe haut; elle a le ton gourmé; elle touche par l'intelligence à l'aristocratie; elle est une des voix d'Oxford. Oui, Monsieur, des hommes du monde, des littérateurs à la mode, des écrivains fashionables, voilà ceux qui veillent ici sur le maintien des saines traditions dans l'art d'assommer les gens!

Ce qu'il y a de curieux, c'est que nulle part on n'est plus humain qu'en Angleterre : les lois relatives à la protection des aminaux eu témoigneut. Mais ce pays-ci est décidément le pays des contradictions et des contrastes. Plus longtemps un étranger l'habite, moins, je crois, il arrive à le compreadre. Peut-être, au reste, les Anglais auraieut-lis le droit d'en dire autant de la France. Est-il une nation qui soit logique en tout? Je crains que non. Homo duplex! Ceci pourrait bien être applicable aux peuples comme aux individus.

### CLXXXIX

6 septembre.

#### Le · Foreign Enlistment Act ..

Une des questions qui, dans la semaine qui vient de finir, ont le plus occupé l'opinion, est celle qui se rapporte à la manière dont il convient d'entendre et dont certaines personnes appliqueut la loi connue ici sous le nom de Foreign Enlistment Act.

D'après cette loi, il est interdit à tout entrepreneur privé, constructeur de navires, de construire un vaissean de guerre destiné à un pouvoir étranger belligérant. La preuve de cette destination bien établie, il y a lieu à la saisie par le gouvernement du vaisseau en question.

Eb bien! en ce moment, M. Laird est en train de faire conruire, à Birkenhead, deux vaisseaux de guerre que chacan croit destinés à compléter le sinistre chapitre des brigandages exercés sur mer par les corssitres confédéres, l'Alfabama et la Plorida. Les constincteures, est-il besoin de le dire, voilent soigneusement leur dessein. En apparence, les deux vaisseaux sont construits pour le compte d'un Français; mais on souponne, et on a toute raison de soupconner la main de M. Sideld laus cette affaire.

La chose est grave. Les coups portés au commerce américain par l'Alabama et la Florida ont profondément ulcéré contre l'Angleterre, des ports de laquelle se sont élancés ces deux navires funestes, et le gouvernement et le peuple

des États-Unis. L'appartion sur l'Océan de quelque autre Alabama élèverait à un chiffre absolument prohibitif le prix d'assurance, des navires marchands américains. Les fédéraux verraient ainsi combler la mesure de leurs griefs; lis serinent autorisé à regarder la neutralité dont se couvre l'Angleterre officielle comme un masque hypocrite et le Forrign Enlistment Act comme un messange. Qui sait ce qui résulterait de là? Et si la guerre éclatait entre les deux contrées, qui peut dire ce qu'elle coûterait aux Anglais d'or et de sang? Il serait vraiment par trop fort qu'il fût loisible à un simple particulier tel que M. Laird d'entrainer son pays dans des hostilités que le gouvernement auglais a tant fait uson'd ce jour nour éviter.

La tendresse de M. Laird pour les possesseurs d'esclaves, aujourd'hui en armés, est très-grande sans doute, et l'intérêt matériel qu'il peut avoir à leur fournir de puissants moyens de pirateire est manifeste; mais, franchement, ce sont là des mérites qu'on priserait trop haut s'ils suffissient à le faire investir en quelque sorte du droit de paix et de guerre!

Voilà ce que pensent, ce que dissent tous les hommes sensés. Il y a quelques jours, une excellente lettre paralssait à ce sujet dans le Times, et il est digne de remarque que ce journal, qui commence à virer de bord depuis le dernier succès de la cause fédérale, insiste, lui aussi, sur la nécessité de veiller au maintien de la lor.

Un mémoire qui met cette nécessité en relief dans un langage plus décisif encore, a été présenté à lord Russell par la «Société d'émancipation ». Mais que faire? « Il faut des preuves, répond lord Russell; le « Foreign Enlistment Act » exige des preuves et hien claires; sans cela, pas de saise possible. » « Fort bien, observent à leur tour les feuilles libérales; mais à quoi bon une loi qu'il est si facile d'éthed? Ou qu'on en fasse une autre. Pour empécher de simples particuliers de porter la guerre dans les plis de leur manteau, le moyen est bien simple; on n'a qu'à interdire la construction et l'équipement de tout vaisseau de guerre dans les chantiers privés sans autorisation exprés sans autorisation exprés sans autorisation exprés sans autorisation exprés sans autorisation expresse de l'État.

La question en est là, et certes, de tous les maux qui peuvent s'échapper de cette boite de Pandore, les plus cuisants ne seraient peut-être pas ceux dont l'Amerique aurait à souffrir.

CXC

9 septembre

## L'Unité allemande aux yeux des Anglais.

« Les slence des peuples, a-t-on dit, « est la leçon des rois, plus claire encore que le silence des peuples, c'est leur opinion librement exprimée. Si l'empereur d'Austriche a los dispositions librales et les lumières qu'on s'accorde à lui reconnaître, le jugement que les Aughis portent sur son œuvre ne sauralt ui d'eri ndifférent, et le lui faire connaître sans vain détour est, de toutes les façons de lui être utilé est publication même temps que la plus fêtre.

Eh bien, ee qui a été fort goûté iei, e'est sa démarche, mais non son projet.

La démarche a, en effet, un caractère de grandeur impossible à méconnaître.

L'Allemagne soupirait, depuis longtemps, après la réalisation des on unité, et bien que la Zóldereria ne fit qu'une union commerciale, les avantages qu'avait produits cette union étaient, certes, de nature à aiguillonner ce grand désir des Allemands d'arriver enfin à former une nation. Dans ces circonstances, prendre l'initiative d'une réforme ayant pour lut l'organisation de la patrie commune, c'était s'essayer au rôle le plus imposant qui pût tenter l'ambition des Césars germainiues.

El pour applaudir à er rôle, l'Angleterre avait des raisons spéciales. L'unité de l'Allemague une fois bien assies, adieu les craintes du peuple anglais sur la puissance continentale de la France, sur ses débordements toujours prévus, sur la possibilité d'une conquête des bords du Rhin I « A défaut d'un empire collectif, cérivait le Times il y a quelques jours, on peut espérer qu'une confédération du Rhin, sous le protectorat français, est désormais impossible. » Ces most disent tout. El puis, cette unité allemande, barrière contre la Prance, ne serait-elle pas du même coup barrière contre la Russie.

D'autre part, il ne déplaisait pas à l'Angleterre, bien qu'elle soit protestante, que l'initiative, dans cette question, eût été prise par l'Autriche, catholique; car c'est un des exploits de M. de Bismark d'être parvenu à rompre le lien autrel qui existait entre la Prusse et l'Angleterre. L'Angleterre est protestante sans doute, mais elle est constitutionnelle; on y aime la liberté; on y redoute la propagande des doctrines despoitques; on y déteste les triomphes de la



force brutale; on s'y défie des tyrans, grands et petits. Le iour où le fatal ascendant de M. de Bismark sur l'esprit du roi de Prusse leur fut bien pronvé, les Anglais se détournèrent de la Prusse et se mirent à regarder avec autant de sympathie que d'espoir du côté de l'Autriche. - de l'Autriche faisant sa paix avec la liberté. Ajoutez à cela qu'il n'est pas de pays où les qualités personnelles de l'empereur François-Joseph soient plus appréciées que de ce côté du · détroit. Vous pourrez en inger par les lignes suivantes, extraites du premier journal anglais qui me tombe sous la main. Après s'être répandu en éloges sur le tact et l'habileté avec lesquels l'empereur d'Autriche a conduit les délibérations du congrès, sur l'art avec lequel il a su ménager lès susceptibilités individuelles, et sur la bonne humeur déployée par lui en toute occasion, le correspondant du Daily Telegraph ajoute : « J'aj étudié l'attitude de la population sur le passage des princes, et j'en suis venu à cette conclusion que le plus populaire d'eux tous', c'est l'empereur... Il est possible que cela tienne en grande partie au titre de Kaiser, qui est cher au cœur des Allemands en général et aux habitants de Francfort en particulier; mais beaucoup de la popularité dont jouit l'empereur d'Autriche s'explique par ses qualités personnelles et ne peut s'expliquer autrement. Le fait est que François-Joseph est, dans cet assemblage de souverains, la figure sur laquelle les yeux aiment le plus à s'arrêter. Soit qu'on le voie assis dans sa voiture et causant d'un air familier avec son voisin, ou s'avançant à cheval, son cigare à la beuche, on lui trouve quelque chose de si affable, de si bon, qu'il est impossible de ne pas se sentir attiré vers lui. »

Je cite ce passage, entre mille autres de ce genre, pour vous prouver que, si le projet de l'Antriche a rencontré ici des censeurs nombreux et sévères, la faute en est au projet lui-même. Je le répète, depuis que l'Autriche est entrée dans le grand chemin de la lilierté, les sympathies de l'Angleterre accompagnent sa marche.

Mais suit-il de la que le projet soumis aux délibérations du congrès ait été approuvé ici? Non. C'était l'unité des divers États allemauds qui paraissait la chose désirable, et

non l'unité des maisons princières. Or, il a été, dès l'abord, manifeste que cette dernière seule avait quelque chance de s'opérer, puisqu'au lieu de procéder par voie de représentation nationale, on recourait à un concrès des souveraits.

Que l'édifice de l'unité allemande, de la véritable unité allemande, ne puisse s'élever que sur les ruines des petites souverainetés particulières entre lesquelles l'Allemagne se divise, c'est ce qui n'est ici un doute pour personne. Les difficultés qui s'opposent à l'œuvre d'unification de l'autre côté du Rhin sont déjà bien assez sérieuses, même la question des gouvernements à part, pour qu'on ne la complique pas par le conflit de leurs intérêts égoistes et de leurs prétentions rivales. L'Autriche, sur trente-ciuq millions d'habitants, en compte à peine sept millions qui soient d'origine allemande; maitresse de la Hongrie et de Venise, elle risque à tout moment d'être entrainée dans des operelles où l'intérêt allemand n'entre pour rien, et elle est catholique. La Prusse traine Posen dans ses bagages; elle a des affaires à régler avec le Danemark, et elle est luthérienne, C'est le catholicisme qui seurit en Bavière et dans la plus grande partie du duché de Bade. Dans le Hanovre et le Wurtemberg, ce qui domine, c'est le protestantisme. En Saxe, un prince catholique gouverne des sujets protestants. Le Mecklembourg est féodal. Le grand-duché de Bade est constitutionnel. La Saxe vit sous le régime des institutions libérales. L'Autriche est

entrée dans ce régime. La Prusse en sort, si l'on veut, à l'heure qu'il est, trouver le despotisme en politique associé à la liberté religieuse et au principe de la liberté du commerce, c'est en Prusse qu'il faut aller. si l'on veut trouver te constitutionalisme combiné avec les doctrises de la prolection et du monepole en matière de commerce, c'est en Autriche qu'il faut se rendre. Que de diversités politiques, religieuses, économiques l'que d'éléments contraires à rapprocher! Que de principes discordants, ou à faire vivre ensemble, qui à fondre!

Et cependant, il y a un peuple en Allemagne, et un grand peuple : un peuple dont l'unité, attestée par sa langue et sa littérature, l'est peut-être d'une manière plus saisissante encore par l'unanime ardeur de ses aspirations vers l'unité.

Mais l'unité à laquelle il aspire a ses raciues en lui et non pas hors de lui; le congrès de Francfort est à l'œuvre de l'unité allemande ce que la surface d'un fleuve est à ses profondeurs.

Voils sous quel point de vue la question est envisagée par le parti vraiment libéral en Angleterre. On n'y attend rien, absolument rien de l'initiative de l'Autriche reposant sur l'union des princes; on y attendrait beaucoup de l'initiative de l'Autriche reposant sur les larges bases dis suffrage populaire. En d'autres termes, il faudrait que l'Autriche se mit résoliment à la tête d'un mouvement de la nature celui d'oi sorti, en 1848, le parlement de l'enacfort.

Et à cela, l'intérêt de l'Autriche est manifeste.

Elle se le dissimulerait en vain : sa position en Allemagne est loin de présenter les mêmes avantages que celle de la Prusse. Le prestige des traditions est en sa faveur, c'est vrai, et elle est comme portée par la majesté de l'histoire; mais, prise dans l'ensemble des éléments qui aujour-

d'hui la constituent, elle n'est pas Allemande au même degré que la Prusse. Ainsi que l'Economist le remarquait dernièrement, l'Autriche, proprement dite, est moins étendue que le Hanovre, moins étendue que la Bavière, à peine plus étendue que le royaume de Wurtemberg et que le grandduché de Bade. L'Allemagne n'a rien à voir, comme telle, avec le dixième du territoire de l'Autriche, rien à voir avec le sixième de la population soumise à ses lois. Donc. si l'Autriche a pour elle l'histoire, elle a contre elle la carte et la statistique. Aussi n'est-ce pas dans la direction de Vienne, mais dans la direction de Berlin, qu'était, avant les folies de M. de Bismark, la pente des tendances du Nationalverein; et ce n'est pas non plus à l'action de l'Autriche que se rapporte l'établissement du Zollverein, cet acheminement, tout pratique et tout moderne, vers l'unité. C'est au point que si, même aujourd'hui, le projet attribué à M. de Bismark se réalisait, c'est-à-dire s'il opposait au plan de l'Autriche un plau plus populaire, il n'est pas sûr que cette stratégie, quoique d'avance percée à jour, ne mit un gros atout dans le jeu de la Prusse.

Que l'Autriche y songe ! Elle a déjà fait beaucoup pour agner les sympathies de l'Europe libérale, et je ne connais rien de plus frappant que le changement d'opinion qui s'est produit en sa faveur dans le pays d'où je date cette lettre. Mis il lui importe de ne pas laisers se perdre dans un avortement l'Initiative qui, prise tout à coup et si hardiment par l'empereur Frauçois-Joseph, avait éveillé tant d'espérances. L'Autriche n'a qui un moyen d'établir et de légitimer sa suprématie en Allemagne : c'est de la conduire à l'unité vraie, en prenant appui sur le peuple.

C'est dans ce cas seulement que l'unité allemaude serait un bien pour la Germanie, sans être une menace pour d'autres nations voisines. Car rien de plus redoutable que l'unité dans le despotisme : il n'y a de rassurant, il n'y a de conservateur et de progressif à la fois que l'unité dans la liberté.

#### CXCI

10 septembre.

## Débat sur le sens du « Foreign Enlistment Act ».

Quel est donc ce mystérieux spéculateur français qui menace, dit-on, de mettre l'Angleterre entre l'enclume et le marteau? Quel est ce prévovant homme d'affaires français qu'on prétend disposé à acheter, pour le compte des confédérés, mais en son propre nom, les deux formidables vaisseaux de guerre cuirassés mis au monde dans les chantiers de M. Laird, à Birkenhead? Si cet homme existe, quel mobile est le sien? S'agit-il simplement pour lui de gagner le bon billet à la loterie du commerce? Est-ce une tendre sympathie à l'égard des propriétaires d'esclaves qui le conseille? Agit-il proprio motu, ou n'est-il qu'une individualité mise en avant pour aider M. Laird à éluder la loi connue sous le nom de « Foreign Enlistment Act », et dont la clause septième porte : « Il est défendu à tout Anglais d'équiper et d'armer soit des vaisseaux de transport, soit des vaisseaux des guerre, dans l'intention de commettre des hostilités contre un pouvoir en paix avec l'Angleterre, ou d'employer DEBAT SUR LE SENS DU « FOREIGN ENLISTMENT ACT » 27 hostilement ces vaisseaux au service d'un potentat étranger? »

Ces doutes seraient fort intéressants à éclaircir. Est-ce que M. Slidell ne pourrait pas, sur ce point, nons venir en aide?

Ce qui est sûr, c'est que ces mots : « un Français, » mêlés, à tort ou à raison, au bruit du combat qui, depuis quelques jours, se livre autour du nom de M. Laird, compliquent ou semblent compliquer singulièrement la question.

Il y a, en effet, ceux qui crient: « Prenons bien garde! si nons souffrons qu'en violation de la loi, quelque autre Alabama, sorti des ports de l'Angleterre, aille chercher sur l'Océan l'occasion de poursuivre, de piller, de brûler les vaisseaux marchands des États-Unis, ou bien si nous souffrons que des vaisseaux de guerre, portant l'estampille anglaise, courent offirir aux confédéres un moyen de plus de prolonger l'horrible lutte, que devient, aux yeux des Américains du Nord, la neutralité de l'Angleterre? Et le maintien de la paix, que devient-il 12.

Or, à ceux-là d'autres répondent : « Entre un vendeur anghis et un achetur francis, le gouvernement auglais n'a que faire. S'il plait à un Français d'acheter de M. Laird, pour les vendre ensuite, à qui bon lui semble, deux vaisseaux, cuirassés ou non, cela le regarde. Précendre l'en empécher, ce serait tomber de mal en pis. » L'Economist dit en propres termes : « Nous ne pouvous pourtant pas nous faire une querelle avec la France pour plaire à l'Amériune. »

Ainsi donc, à entendre les uns, il faut se préparer à une rupture avec l'Amérique, si les deux vaisseanx susperets ne sont pas saisis; et, s'ils le sont, une rupture avec la France, à entendre les autres, ne serait pas impossible. Peste! quelle importance donnée à ce M. Laird et à son mystérieux compère d'outre-Manchel Les voilà, du coup, investis du droit de paix et de guerre. Ils tiennent le sort du moude dans leurs puissantes mains. Pour de simples individus, dont l'un est M. Laird tout courr et dont l'autre est encore à l'état de mythe, e'est beauour d'honneur!

En attendant, la question divise et agite les esprits. Le ministre des États-Unis en Angleterre demande à cor et à cri que le gouvernement intervienne comme il le fit dans le cas de l'Alexandra, offrant de prouver que les vaisseaux construits à Birkenhead sont destinés aux États du Sud et invoquant l'exécution stricte du « Foreign Enlistment Act ». C'est dans ce sens que pétitionnent, et la « Société d'émancipation », et la « Société pour l'abolition de l'esclavage ». Les partisans du Nord ne laissent pas de repos à lord Russell; ils lui donnent de l'aiguillon dans le flanc. Le Morning Star, journal de MM. Cobden et Bright, a été des premiers à sonner le tocsin, et, chaque jour, il s'étudie à montrer une guerre avec les États-Unis comme la conséquence naturelle de spéculations semblables à celles de M. Laird, si on les tolère. Le Caveant consules est aussi fort bien développé dans deux lettres que M. Nassau Senior a tout récemment adressées au Times, et auxquelles le Times, chose remarquable et remarquée, a donné son visa.

D'antre part, le parti tory veut absolument qu'on laisse laire. Le Morning Post ayant anoncéavant-hier que le gouvernement était enfin décidé à mettre le holà, voilà qu'hier le Morning Herald a latché la bride à sou indignation. Il rappelle amèrement à lord Russell qu'il y a quelques jours, il opposit aux mémoires dont il était asségé la nécessité de n'agir que sur preuves bien confuantes. Il s'étonne d'un dangement de politique aussi soudain. Peu s'en faut qu'il ministre des États-Unis qu'un ministre d'Angleterre, Quoi! ce grand peuple anglais céder, fléchir devant la mauvaise

humeur d'un M. Adams! Fi donc!

Et ceux-là d'applaudir qui, sans se soucier beaucoup du côté politique de cette affaire, ont l'œil sur le côté commercial. Car il ne faut pas perdre ceci de vue, que plus l'industrie Laird se développe, plus la prime d'assurance à payer par la marine marchande des États-Unis s'élève, ce qui tend à faire passer tout doucement de l'Amérique à l'Angleterre le commerce de transport.

Aussi, c'est merveille de voir jusqu'à quel point on est parvenu à embrouiller la question.

Et d'abord, certains prétendent qu'il doit en être de l'équipement des vaisseaux destinés à un des belligérants ou à tous les deux, comme de la vente et de l'exportation des munitions de guerre, lesquelles ne constituent pas une violation de la neutralité et n'ont d'autre résultat que d'exposer celles des marchandises qui sont définies contrebande de guerre à être saisies sur mer par la partie intéressée. Pourquoi, dit-on, ne pourrais-je pas, moi, simple particulier, vendre aux confédérés, à mes risques et périls, un vaisseau armé en course ou en guerre, si, à mes risques et périls, je puis leur vendre des épées, des fusils, de la poudre? Pourquoi, dans le premier cas, y aurait-il, plus que dans le second, atteinte au principe de la neutralité adopté par l'Angleterre?

Pourquoi? Parce que, dans le premier cas, il y a quelque chose qui saute aux veux, ce qui n'existe pas dans le second. Il ne suffit pas que le neutre soit neutre, il faut qu'il le paraisse; et comment le paraître, lorsqu'on arme des bâtiments monstrueux, dont la provenance est si vivement rappelée par chacune de leurs agressions? Un homme qui entead un coup de fasil ne se demande pas où la poudre a diét fabriquée; mais toutes les fois que l'Alabama s'est élancé comme une bête de proie sur un navire fédéral, ceux qui le montainent ont pu dire : « C'est d'un port d'Anglemer que sort le monstre.» Et puis, quand un gouvernement permet aux particuliers de vendre et d'exporter des armes, cette permission est supposée devoir profiter également aux deux belligérants. Mais, ainsi que le fait remarquer avec raison M. Vernon Lushington, dans une lettre publiée par le Times d'aujourd'hui, le fait d'exporter des vaisseaux, ec ce qui concerne la lutte actuelle qui déchire l'Amérique, trahit une partialité flagrante. Les fédéraux peuvent eux-mêmes construire des navires; les confédérés ne le peuvent pas. Les fédéraux out une marine marchande à harceler, à pellier, à briler; les confédérés not pas de mariel.

Du reste, à quoi bon cette discussion? Le « Foreign Enlistment Act » est là.

Il est vrai qu'il ne manque pas de gens disposés à épiloguer sur le sens précis de cet acte, sur sa véritable portée légale. Qui sait? Peut-être ne s'applique-t-il qu'il Thypothèse où des Anglais équiperaient des vaisseaux dans lebut d'y prendre cux-mémes service pour le compte d'un belligérant. Oh! alors M. Laird serait blanc comme neige, son ambition n'étant pas, que je sache, de courir les aventures d'un loun de mer.

Malheureusement, Iord Russell, qui, en cette occurrence, set te seul oracle à consulter, n'entend pas ainsi la chose. Pour lui, la rédaction du « Foreign Eulistment Act » est suffissimment claire; et s'il était bien établi que, malgré leurs nons égyptiens et les accointances de M. Laird avec un Français, les deux raisseaux entirassés dont on parle tant sont destinés aux confédérés, Sa Seigneure, je crois,

n'hésiterait point à crier auxdits vaisseaux : On ne passe pas! La difficulté est donc d'avoir des *preuves*.

Et comment arriver là ? Une loi de ce genre est si facile à éluder?

Le mieux, pour en finir, serait de l'étendre en la préciant, et de déclarer illégale, sans plus d'ambages, toute vente de vaisseaux de guerre non autorisée par l'Etat. Cela couperait court à des subterfuges et à des disputes d'où peuvent sortir, en telle cironstance donnée, de grands, d'irréparables désastres. Il est vraiment par trop absurde qu'un monsieur quelconque, qu'il s'appelle Laird ou Paul, ait pouvoir d'entraîner son pays dans une guerre terrible, parce qu'il lui aura plu de favoriser la cause des confédérés, ou simplement de s'enrichir aux dépens de la cause des fédéraux.

#### CXCII

11 septembe

# Le « Ghost-Club ».

Un jour, Daniel O'Coanell ferms la bouche à une poissarde qui l'insulait, en lui criant : « Vieille hypothenuse! » Ce mot mystérieux, incompris, fut un coup de foudre. De même, l'autre jour, une demoiselle Harriett Triumer foudroya une dame Augusta Leigh, en lui lichant à brêle-pourpoint l'appellation de « capricorne ». Les circonstances qui fournirent à la colère de miss Harriett Trimmer cette obscure et terrible façon de s'épancher se rapportent à un veritable trait de mœurs et méritent conséquemment une petite place dans la chronique de chaque iour.

Voici le fait.

Une vieille demoiselle du nom de miss Trimmer avant lu dans quelque journal une annonce ainsi concue : « Chez soi confortable, composé d'une chambre à coucher et d'un salon pour six shellings par semaine, service compris, » se rendit au lieu désigné et loua l'appartement. Mais à peine y était-elle installée que d'étranges allées et venues éveillèrent en elle un sentiment de vertueuse sollicitude. Elle se crut dans une maison de mauvaise renommée, fit ses malles en toute hâte, et se mit en mesure de partir sans payer. Arrêtée au passage, elle s'ouvrit franchement de ses soupçons; sur quoi, la dame de l'endroit, quelque peu amazone de sa nature, lui livra un combat d'où la pauvre miss sortit passablement meurtrie. De là, procès pour « assault », comme on dit en bon anglais. Devant le juge, l'héroine qui, d'une main si leste, avait vengé l'honneur de son garni, a fait porter sa défense sur deux points, savoir que sa maison était la seule dans tout le quartier qui ue fût point « gaie », et ensuite que la plaignante l'avait appelée, non pas « vieille hypothénuse », mais, ce qui est presque aussi grave, « capricorne ». Capricorne! La qualification n'étant pas de celles qui sont ordinairement du ressort des tribunaux, le magistrat a voulu en savoir au juste le sens, ce qui a amené l'explication suivante :

Dans Bath Street, City Road, réside un grand nécromancien, un Cagliostro à deux sons par tête. Miss Trinmer, se trouvant tourmentée par des peines de cœur, cut recours à ce médocin des âmes; elle paya ses deux sous, bien entendu, et reçul l'assurance que la destinée lui tenait encore en réserve d'heureux jours; qu'elle réussirait dans certaines de ses entreprises, mais qu'elle aurait certaines épreuves à traverser; qu'elle ne serait jamais très-riche, mais qu'elle ne serait jamais précisément « piquée par l'aiguille de la misère » Cela dit, onter arraspice tendit à miss Trimmer un imprimé en tête duquel brillaient ces mots : « Réponse à Staturne et au Capricorne. » L'oracle qui, paraît-il, réunit les qualités de l'homme d'affaires à la sagesses d'un adepte de la cabale, avait en soin d'écrire en note de sa « Réponse au Capricorne» » L'oritoris secrets montrant aux dames leurs maris présents on tuturs, et aux maris leurs femmes tutres ou présentes, Prix d'admission : deux sous, »

Entrer pour deux sous dans le temple de Delphes, c'est pour rien. On se presse donc aux portes, et la qualification de « Capricorne », appliquée par miss Trimmer à mistress Augusta Leigh n'a été que le résultat de l'impression profonde faite sur l'esprit des croyants par l'emploi des mots sacrés.

Encore un exemple du pouvoir de la superstition en Angleterre.

El que d'autres preuves je pourrais citer ! le vous ai déjà parté de Zadkiel, de sa popularité. Croiriez-vous qu'il existe dans Londres une foule de sombres repaires, tous situés, ainsi qu'il convient, dans quelque quartier bien solitaire, au fond de quelque rue bien sombre, au plus pauvre étage de quelque maison bien délabrée, oû des duchesses, des comtesses, des femmes du monde, des filles d'Eve qui savent jusqu'au latin, vont en tapinois se faire dire la bonne aventure par des pythonisses en haillons, — et cela d'un œur palpitant de désir, d'espérance, d'effroit ?

T. VI.

Quant à celles et à ceux qui, pour rien au monde, ne s'embraprenient un vedredie, qui feriente une lieue avec de la boue i insqu'aux hanches plutôt que de passer sous une échelle; aimeraient mieux mourir sur l'heure qu'être exposés à mourir plus tard en s'asseyant à une table autour de laquelle sont déjà douze convives, et à la vue d'une salière renversée palissent de cette pideur dont parle Racine le fiis, leur numbre passe toute proportion décente. On ne brûle plus les sorcières, voilà tout.

Et tener, il n'y a pas enore une semaine qu'on lisait dans Dauly Elegraphi l'annone extraordinaire que voici: « Maison hautée par les revenants. — Le « Ghost-Club », dans des vues d'investigation, désire obtenir une maison hantée par des revenants, en ville on à la campagne, pour un temps déterminé. — S'adresser, avec toutes les partienartiés requises, au secrétaire du « Ghost – Chub », aux soins de Joseph Clayton, agent d'annonces, 263, Strand, Londres. »

Un club formé pour aller à la chasse aux fantômes! Que vois en senble? Pas une syllable de cette profigieuse annonce qui ne soit digne d'attention. Tont d'abord, quoi de plus philosophique pe la pensée mère à laquelle ce club doit naissance? Geux qui le composent sont, vous le voyez, des sages qui planent d'un vol également élevé au-dessus des faiblesses de la créduitié et less misères du sexpéticisme. Ils n'affirment pas précisément qu'on revienne de l'autre monde, mais ils ne le nient pas tout à fait non plas. Ils se sont associés; ils ont lond un vaşte local; ils ont pris un secrétaire; ils ont nommé un comité, avec président et vice-présidents; ils tiennent des registres; ils font bombance, à certains jours donnés, se servant de crânes, je suppose, en guise de verres; ils sont not hol enfin, « dans des vues

d'investigation ». C'est le pur amour de la science qui les inspire. Aussi désirent-ils obtenir une maison hantée par des revenants, - de vrais revenants, des revenants pour tout de bon, qui ne sortent pas de la manufacture de M. Home et ne soient pas des spectres faux teint. Remarquez, je vous prie, cette condition, si éminemment philosophique : « Toutes les particularités requisès. » Ainsi, ce qu'il faut faire savoir au secrétaire, par l'entremise de Joseph Clayton, agent d'apnonces, 265, Strand, c'est si le revenant, qu'on consentira à mettre à la disposition du club, vient à l'heure de minuit ou plus tard; s'il annonce son arrivée par un bruit de chaînes ou par le tintement simultané de toutes les sonnettes de la maison; s'il a traversé le cimetière ou s'il est descendu par la cheminée; s'il est apparu sous la forme d'un vieux chevalier couvert de son armure ou sous celle d'une jeune fille montrant son sein percé d'un poignard; s'il est conduit par le désir de chercher un trésor enfoui ou de cacher un meurtre; bref, « toutes les particularités requises ». One ce soit « à la ville on à la campagne », n'importe : la science ne s'arrête pas à ces distinctions. On ne demande la maison que pour « un temps déterminé », soit afin de ne pas perdre trop de temps à pénétrer un mystère qu'on reconnaîtrait impénétrable, soit de peur qu'une « investigation » indéfiniment prolongée n'exigeat un courage surbumain. Quoi qu'il eu soit, quiconque a, dans les conditions voulues, un bon revenant sous la main, n'a qu'à s'adresser au « Ghost-Club », et il est sûr de faire une belle affaire. On demande... non pas un valet de pied ou une bonne pour tout faire, mais un fantôme! (Wanted a ahost!)

Or, ce qui rend cette ardeur d'investigation plus méritoire encore, c'est que, chaque soir, dans Regent-Street, à « Polytechnic institution », on montre des spectres qui viennent d'être inventés tout exprès pour prouver que, dans ce siècle de l'industrie, on fabrique des revenants comme toute autre chose. Mais ces messieurs du « Ghost-Club » ne sont pas gens à se rendre de la sorte. Ils sont pour le libre examen quand mênte.

Tout ceci ne vous semble-t-il pas une page à ajouter à l'histoire des singularités humaines et des excentricités anglaises?

### CXCIII

12 septembre.

# Béfaut d'entente entre Downing-Street et les Tulieries.

Reconnaissance des Polonais en qualité de helligérauts, voilà ce que le parti libéral en Angleterre demande à l'heure qu'il est, voilà ce qu'il espère.

C'est pour obtenir cela que le prince Czartoryski vient de s'adresser aux ministres des affaires étrangères de France, d'Angleterre, d'Antriche, et cette démarche est accueillie par le Daily Neus avec une satisfaction un peu naive, mais honnéte.

Rien de plus facile à concevoir, pour qui se rend compte des sentiments contradictoires qui agitent le cœnr de ceux des Anglais dont le Daily News est l'organe. DÉFAUT D'ENTENTE. DOWNING-STREET ET LES TUILERIES 37

Ils abhorrent l'oppression; mais ils craignent encore plus la guerre.

Ils s'intéressent vivement aux Polonais; mais ils se défient de la France impériale.

Ils voudraient voir la Pologne libre; mais le rouge leur monte au front quand ils songent au Rhin menacé.

Ils souhaiteraient, pour la Pologne, une victoire de Solferino; mais ils redoutent pour elle une paix de Villafranca.

Ils gémissent au fond de l'âme de l'hamiliation infligée à leur pays par une intervention impuissante et des négociations pitoyablement conduites; mais ils n'auraient pas voulu d'une politique ferme et fière qui les ett exposés au danger d'avoir dans Alexandre un ennemi à combattre et dans Napoléon un allié à surveiller.

En cette situation d'esprit, il est tout simple qu'ils s'efforcent de trouver satisfaisante une solution qui, si elle est loin de répondre à leurs sympathies, a du moins le mérite de couper court à leurs inquiétudes.

Que signifie-t-elle cependant, cette solution que saluent les espérances du *Daily Neus* et que le discours de lord John Russell, à Blairgowrie, a fait entrevoir?

En ce qui concerne la Pologne, son admission au rang de puissance helligérante est, au point oir en sont les choses, dérisoire. Le grand avantage, pour les Polonais, d'être égorgés sous le nom de belligérants, au lieu de l'être sous le nom d'insurgés!

Lorsqu'on se hâta si fort d'accorder aux planteurs du Sud, révoltés contre l'Tionu, le titre de helligérants, on fit, en leur faveur, une chose très-significative, que dis-je? trèsimpurtante. Ils avaient, en effet, besoin de ce titre pour armer en course des navires qui, autrement, eussent été regardés comme des pirates, traités comme tels; et l'on sait de reste quels coups ont frappé sur le Nord leurs écuneurs de mer. Miss, daus le cas des Polonais, rien de semblable. Le titre de belligérants leur donnera-t-il un mousquet de plus, on leur permettra-t-il de courir un danger de moins? S'il est vrai, - et cela est troy vrai, hélas! - qu'en prolongeant outre mesure le tournoi diplomatique et littéraire où s'est complu l'amour-propre des chancelleries française, anglaise et autrichienne, on a laissé à la Russie le temps de ramasser ses forces, de complèter ses ressources, d'organiser ses moyens d'extermination; s'il est vrai que l'hiver approche, et qu'il va classer les insurgés da fond des bois, les affauer... en quoi, je le demande, le titre de belligirants acordé à ces soldats héroiques du droit les sanverat-il des conséducenes d'un délai meurtrier?

C'était au moment où ils se soulevèrent, c'était le lendemain même du jour où la tyrannie russe changea la conscription en proscription, qu'il fallait dire au czar : « Aux veux de l'Europe officielle, vous n'aviez à la possession de la Pologne qu'un titre, un seul. Vous l'avez perdu en violant les conditions auxquelles il vous fut donné. Les puissances signataires du traité de Vienne retirent solennellement leur sanction à un partage qu'elles n'auraient jamais dû sanctionner. Les choses ont été ramenées par vous-même au poiut où elles étaient en 1772. Dans la Russie combattant la Pologne, nous ne voyons plus que deux peuples dont l'un veut injustement asservir l'autre. Nous refusons de nous rendre complices de cette injunité, et vous restez comptable des suites. » Oh! si, sans déclarer la guerre à la Russie, mais sans lui ôter non plus à cet égard toute appréhension, comme lord Russell a eu l'enfantine candeur de le faire, on eût tenu ce langage à la Russie alors que l'Europe frémissait d'indignation et que les sympathies pour la Pologne

péraut d'extente. Downing-street et les touleries so étaient comme un tourbillon qui emportait péle-mêle les gouvernements et les peuples, nul doute qu'un fait pareil n'eût été d'un poids considérable, du moins au point de vue moral.

Mais il est trop tard aujourd'hui. Une déclaration qui, au début de la querelle, eût probablement troublé le cabinet de Saint-Pétersbourg et servi la Pologne, a perdu, par suite de négociations aussi longues que stériles, son caractère de menace à l'égard du premier, et, à l'égard de la seconde, son caractère d'encouragement.

Ce que ces négociations ont ajouté de force à la force de la Russie et d'audace à son audace est incalculable. La guerre de Griunée avait pu faire craîndre au cara la possibilité d'une action commune entre la France et l'Angleterre : maintenant le voil rassuré. Ce qu'il lui importit le plus de connaître d'une manière certaine, ces malencontreuses négociations le lui ont appris. Elles lui ont livré le secret de l'irritation sourde qu'a laissée dans le cœur des Anglais le brusque dénoûment donné par Napoléon à la guerre de Griunée. Elles l'ont amené à voir clair au fond des défances dont l'expédition du Mexique, d'abord entreprise en commun, nais non poursairée en commun, asis non poursairée en commun, a été la source. Il sait maintenant à ren plus douter;

Que la politique des Tuileries et celle de Downing-Street n'ont ni le même point de départ ni le même but;

Que l'une s'appuie sur l'anéantissement des traités de 1815, tandis que l'autre vise à leur maintien;

Que l'une a intérêt à ne vouloir qu'une Pologne indépendante, tandis que l'autre est intéressée à vouloir une Pologne libre;

Que, pour l'une, la question polonaise s'étend au delà

des limites du grand-duché de Varsovie , tandis que , pour l'antre , elle s'y arrête ;

Que l'une ne croit pas pouvoir se passer de l'alliance de l'Angleterre, tandis que l'autre a presque aussi peur de l'alliance de la France que de son inimitié.

Encore si, en délivrant le cabinet de Saint-Pétersbourg de la crainte de l'action commune, les négociations his avaient laissé la crainte de l'action isolée! Mais non; pendant que l'Angleterre ne cessait de dire: « Nous ne ferons pas la guerre avec la France, » le gouvernement français, par ses organes accrédités, avait toujours l'air de dire: « Nous ne ferons la guerre qu'avec l'Angleterre. » La Russie jouait ainsi contre des adversaires qui, tour à tour, lui faisaient voir leurs cartes. Comment n'aurait-elle pus gagné la partie?

Aussi le ton de sa diplomatie est-il graduellement passé de la politesse froide à l'ironie voilée, de l'ironie à l'arrongance, de b'arrogance à une sorte de langage impérieux. Le 
« il fant en finir », — car c'est à cela que revient la conelnsion de la dernairer dépicche du prince Cortschaboff, — fournit la mesure d'un orgueil auquel les puissances intervenantes
ont offert à l'entit out ce qui pouvait servir à l'alimenter.

El ce n'est pas seulement en grossissant la vois que la lussie, à mesure que les négociations se prodongeaient, a témoigné de sa confiance rosissante. Le 25 septembre, le Times écrivait : « Voici que la Russie prétend avoir tenu la Pologne, en 1815, du droit de conquête. A l'entendre, la simple déclaration des intentions bienveillantes de l'empeerur Alexandre, dans le traité de Vienne, ne confere pas à l'Europe le droit de se meler des affaires intérieures de la Russie, c'est-à-direr d'exiger quoi que ce soit en faveur de la Pologne. Cette prétention rend superflue toute discussion DÉPACT D'ENTENTE. DOWNING-STREET ET LES TULLERIES 41 nltérieure sur le traité de 1815. Il ne reste plus aux puissances occidentales d'autre alternative qu'une lumble sou-mission (tame submission) ou une guerre européenne.

Depuis, le *Times* a prouvé qu'à une guerre européenne, il préférait, quant à lui, une humble soumission; mais céla même proclame assez haut le triomphe de la Russie.

Venez done nous parler, après celà, de retirer votre sanction au traité de 1815 et de reconnaître la Pologne comme puissance belligérante! El qu'importe à la Russie votre sanction, dès qu'elle peut impunément s'en passer? Possédier la Pologne par droit de conquéte, dans ce esa, n'est pas moins conforme à ses intérêts et l'est beaucoup plus à son orgueil. Elle n'ignore pas, d'ailleurs, qu'en invoquant les traités de 1815, on invoque un fantôme, et M. Emile de Girarlin a cent fois raison lorsqu'il demande ce qui reste de ce traités, après le rétablissement de la nationalité belge en 1831, après l'incorporation de Cracovie à l'Autriche en 1840, après la restauration de l'Empire en 1852, après l'annexion de la Lombarlite au Plémont en 1889.

Pour ce qui est de la dignité des puissances intervenantes, si elle est compromise, ce n'est certainement pas cet expédient tardif et inutile qui la sauvera. Leur devoir était de vaincre, et c'est à peine si elles ont su couvrir leur retraite.

#### CXCIV

20 septembre..

#### Le rétablissement de l'Union en Amérique jugé impossible en Angleterre.

La lettre écrite par M. Abraham Lincoln à la « Ligue unioniste, » qui siége dans la capitale de l'Illinois, a produit ici une sensation très-vive. Les uns applaudissent, les autres siffent ou en font le semblant; mais il est manifeste que sur tous l'impression est profonde. Le coup » porté.

Les ennnemis du Nord, et ils sont nombreux en Angleterre, triomphent de quelques vulgarismes qui déparent l'éloquence, fort peu apprêtée en effet, de ce républicain élu par des républicains; ils citent telle phrase où l'on chercherait en vain la trace d'un esprit raffiné; ils relèvent dans la lettre, objet de leur fastidieuse critique, telle plaisanterie qui sent le terroir et que la littérature des chancelleries désavoue; ils reprochent à l'énergique adversaire de Jefferson Davis, ce héros de leurs prédilections, de parler plutôt yankee qu'anglais. Mais le vigoureux bon sens qui marque d'un eachet si particulier ce manifeste de gouvernement, le parfum d'honnéteté qui s'en exhale, la conviction d'airain dont il témoigne, l'inébraulable volonté dont il est le gage, et la sérénité qu'attestent, au sein d'une crise gigantesque, les saillies populaires qui égayent une rude logique, tout cela n'est pas sans trouver des admirateurs.

Le parti dont les sécessionnistes sont les enfants gatés

affecte de prendre en pitié le fanatisme d'un homme qui, disent-lis, n'a qu'un cri : Maintien de l'Union. » le voudrais bien savoir quel autre cri aurait l'Angleterre si demain l'Irlande se détachait d'elle violemment, cette Irlande qui sec atabloique, qui n'a pas une goute de sang axon dans les veines et qui, sous les lois de l'opulente Angleterre, meurt de fain?

« Maintien de l'Union, » voilà des mots qui effectivement doivent mal sonner de co dét-é de l'Altanique, car d'est à « l'Union » que l'Amérique a dû de voir s'élever, en peu d'années, une puissance dont le développement probligieux avait fini par devenir l'étonnement de la Grande-Bretagne, presque son effoi. Pourquoi le taire et comment le nier? Cest en haine de la force que l'Amérique puisait dans le maintien de l'Union » et qu'elle retrouverait dans son citablissement, que les Anglais, eax qui avaient aboil l'esclavage, se sont prononcés eu si grand nombre pour les possesseurs d'esclaves, réclamant la liberté d'être oppresseurs, le droit de supportimer le droit.

Mais ce que ne veut pas un pays rival du sien, M. Lincoln est, certes, hien excussible de le vouloir; et s'îl le veut ardeur, avec passion, c'est parce qu'il sait que, pour le Nord, « l'Linion » est non-seulement une question de puissance et de grandeur, mais une question de nécessiét. Le Nord et le Sud, comme États indépendants, ne peuvent pas plus exister l'un à ôté de l'autre que le travail libre ne peut exister à ôté du travaril esclave. Ce sont deux forces qui, de même que les deux principes qui les meuvent, ne sauraient se toucher sans se heurter et tendre violemment à s'entre-détruire. La guerre, assoupie aujourd'bui, se ranimerait demain.

Voilà ce que, dans Jos Etats-Unis, chacun comprend; et voilà ce qui rend l'attitude de la masse si indomptable, son élan si fougueux. Pour le Nord, il ne s'agit pas, ainsi que je l'entends dire, de subjuguer le Sud, mais tout simplement de s'assurer le moyen de vivre en paix. Il attaque afin de n'avoir pas à se défendre. Ce qui lui fait désirer passionnément l'union avec le Sud, c'est l'immense danger de son voisinage. Et l'on reproche à M. Lincola de partager ce désir! Mais, en vérité, autant vaudrait hui reprocher d'être président des États-Unis; car il ne gouverne la nation dont il est l'élu qu'à la condition de la représenter, et, en Amérique, un président n'est que le premier ministre du souverain, le neunle.

Reste à savoir s'il est raisonnable de croire que l'abime creusé entre le Nord et le Sud par la guerre civile puisse être jamais comblé. L'opinion générale ici est ou semble être que toute espérance de ce genre est un rêve; que les haines d'où l'affreuse lutte est sortie et qu'elle a si fort enveuimées sont de celles qui rongent le cœur jusqu'à ce qu'il ait cessé de battre, « On ne soumettra les planteurs, disent beaucoup de gens en Augleterre, qu'à la condition de les exterminer. Si le cabinet de Washington aspire à conquérir un désert, à régner sur des cadavres, à la bonne heure. L'assimilation de deux sociétés que sépare une mer de sang est devenue absolument impossible. Prétendre uuir de nouveau ce qui a été divisé de cette horrible sorte est une chimère qui touche à la folie. A supposer même que les sécessionistes vaincus consentissent à survivre à leur défaite, le jour où le Nord leur aurait brisé l'épée dans la main, il serait réduit à leur donner des chaines, dont ils se serviraient, eux, tôt ou tard, pour le frapper à la tête. Entre les fédéraux et les confédérés, en dehors de l'indépendance des seconds, il n'y a plus d'autres relations possibles que celles de l'oppresseur à l'opprimé.

Ceux qui parlent ainsi, et il n'y a pas encore longtemps que M. Gladstone tenait ce langage, oublient ce que peut le succès, pour peu qu'il se maintienne. D'abord, ou frémit de rage; on se jure à soi-même qu'on ne fléchira pas. On aime à se croire des ressentiments immortels. Pais, vient la lassitude. On s'ennuie de hair sans être canable de nuire. Si la domination devant laquelle on ne devait jamais plier est à la fois ferme et coneiliante, on commence, sans se l'avouer, à la regarder d'un œil moins sévère. Si elle vous tend les bras, on ne s'y jette point tout de suite, peut-être, mais on fait timidement un pas vers elle. Les chefs du parti abattu ont disparu, immolés ou proscrits; les âmes viriles n'étant plus là, les âmes faibles ne savent plus où s'appuver. La flamme s'éteint peu à peu, faute d'aliment. A mesure que l'image d'un passé irritant s'affaiblit et s'éloigne, les plaies anciennes se ferment. Quelques natures d'élite continuent à se tenir fièrement à l'écart; mais la masse s'accoutume à son destin, s'abandonne sur une pente insensible à la séduction de l'intérêt personnel, saerifie aux circonstances et finit par faire sa paix avee le succès.

N'est-ee point là, je le demande, l'histoire de tous les triomphes qui durent? Et quelle raison y a-t-il pour que ce ne soit pas l'histoire du triomphe des fédéraux, pour peu qu'il fiti servi par la durele l'un semblable résultat est d'autant plus à prévir, que « l'Union » a un parti dans le Sud, parti qui jusqu'à ce jour avait à peine donné signe de vie, mais dont des symptómes de plus en plus nombreux et significatifs commencent à réveller l'existeuce. Que les « Unionistes » du Sud ne soient pas en majorité, c'est possible, c'est probable : est-ee absolument certain? Qui ne suit l'ascendant que peut acquérir, dans une crise où les passions sont puissamment excitées, une minorité bien unie, audacieuse, conduite par des hommes intelligents et résolus?

Quoi qu'il en soit, il est puéril de crier au fanatisme, à l'aveuglement, parce que, aux États-Unis, M. Lincoln et, avec lui, le peuple tout entier regardent la soutission du Sud comme chose très-réalisable et ont une foi profonde dans le rétablissement de « l'Union ».

Or, étant donné la possibilité d'atteindre le but, quoi de plus naturel que les efforts faits pour l'atteindre?

## CXCV

21 septembre.

### Avortement de la diplomatie.

Le comte Russell a dit son dernier mot; le prince Gortschakoff a dit le sieu. Voilà ce qui est décidé: l'Angleterre laisse à la Russie la responsabilité des suites, sans y comprendre la guerre, bien entendu, et cette responsabilité, la Russie l'accepte. Avouons-le: la Pologne a du bonheur!

Tout le temps qu'il fallait aux Russes, l'Europe le leur a donné, et ils l'ont pris. Voici l'hiver. La gelée chassera les insurgés du fond des bois. La famine est là, qui fera justice de ceux que n'aurait pas atteinis l'épée. Le général de Berg n'a presque plus qu'à laisser faire. L'œuvre est en bon train. A supposer même que, par un retour impossible à prévoir, la diplomatie, Providence des Polonais, se décidât à agir au lieu de protocoliser, l'heure de toute intervention active est déjà loin derrière nous. Ce sera vraiment la faute de Mourawieff si, au mois de mai prochain, sa besogne n'est pas achevée, et si, parmi les Polonais qui valent la peine qu'on les égorge, il en reste un seul à secourir ou à tuer

Mais, en revanche, la Pologne a cet insigne bonneur d'avoir fourni à MM. les diplonates le thème le plus propre à faire briller leurs talents. Ce qu'ils ont dépensé d'art et de logique tient du miracle. Janusis les àreteis de la polémique, entre gens bien nés, ne s'étaient produites avec autant de grâce. De part et d'autre, quelle éloquence rafiinels unelle oblére courfuise! quelle diajections estbûte!

La dernière dépêche du comte Russell surtout mérite d'être méditée par les jeunes gens qui tiennent à compléter leurs études. Les arguments du prince Gortschakoff y sont réfutés de main de maitre, et il est bien clair que le ministre anglais a fait ses humanités. Les disputes métaphysiques du moyen âge n'étaient pas plus inutilement savantes et ne témoignaient pas d'un esprit plus inutilement délié. Sa Seigneurie trouve réponse à tout. C'est en vain que le prince Gortschakoff invoque à l'appui de la théorie du meurtre en grand le respect dû à l'autorité : lord Russell, avec un sens profond, répond que la clémence et la conciliation sont plus efficaces que la force matérielle, quand il s'agit d'assurer le respect du effectivement à l'antorité. C'est en vain que le prince Gortschakoff reproche aux puissances intervenantes l'encouragement moral donné à l'insurrection par les chancelleries et par les peuples ; lord Russell réplique très-pertinemment que, « si le sentiment général en Pologne n'avait pas été hostile à la Russie d'une manière absolue, l'assistance morale et matérielle du dehors n'aurait pas été d'un grand secours à l'insurrection. » - « Mais, observe le prince Gortschakoff, ce n'est ni une amnistie, ni une représentation plus ou moins complète que les insurgés demandent... » Ah! yoyons un peu comment lord Russell va se tirer de ce mauvais pas, lui qui a déclaré ne pas savoir ce que signifiait l'indépendance de la Pologne, attendu que, selon lui, elle ue commence et ne finit nulle part. C'est ici que la scolastique officielle triomphe. Loin de paraltre embarrassé, lord Russell se porte l'avocat de cette masse flottante qui, en Pologne tout comme ailleurs, « se contente de la sécurité des personnes et des propriétés. » Qu'opposer à cela? Qu'on déporte on qu'on fusille les mauvais sujets qui meurent pour que la patrie vive : ce n'est pas d'eux que la diplomatie s'occupe; ce qu'elle veut, c'est que ceux-là soient satisfaits qui composent la masse flottante, et dont la digestion ne fut jamais troublée ni par une aspiration noble ni par une émotion héroïque. A la bonne heure, milord, voilà qui est parler en homme d'État!

Or, tandis que les notes s'échangent, les forces de la Pologne s'épuisent, son sang coule ici à flots, là goutte à goutte. Tandis qu'on disserte avec un calme imposant sur les moyens de la sauver, elle agonise. Encore quedques mois, et son oœur peu-t-fre aura cessé de battre. M. Urquhart aurait-il en par hasard raison de prétendre que la Russie appelait de ses vœux une insurrection de la Pologne; qu'elle y a poussé de tout son pouvoir; qu'elle brûlait d'en finir une bonne fois avec tout ce que le peuple polonais renfermait de vaillants patriotes ou plutôt avec le peuple polonais luiméme, et que, fatiguée d'avoir à surreiller sa proie, elle vait fait naître l'occasion de la dévorer? Ce qui est sir, c'est que, si elle avait en effet conçu cet horrible dessein, elle n'aurait pu mieux s'y prendre pour l'accompir. Sans compter que les Polonais cux-mêmes ont, par l'étendue et la sombre magnanimité de leur désespoir, servi de complices à leurs oppresseurs. Il n'y a pas à en douter : entre fléchir et pétir, leur choix était fait le jour oû ils saisirent la faux. Il s'acit de savoir si un neunbe sera, oui ou non, anéant.

Et qu'on n'appelle pas notre crainte une chimère; qu'on ne vienne pas nous parler pompeusement de l'impuissance finale de la force brutale, de l'essence immortelle du droit et autres belles choses de cette espèce! Ou'il ne soit point donué à la force brutale de tuer une idée, même quand elle a l'affrense logique de sa brutalité, je le venx bien; que l'hérésie, en Espagne, n'ait pas été étouffée sans retour dans les flammes allumées par l'inquisition; que le protestantisme n'ait pas été étranglé, en Belgique, par les bourreaux du duc d'Albe, et que les poignards de la Saint-Barthélemy n'aient pas frappé au cœur, absolument au cœur, le calvinisme, cela me plairait assez à croire; mais une nationalité n'est pas une idée inextirpable. Est-ce qu'on n'a jamais vu un peuple disparaître de la terre? On frémit quand on songe à ce qui adviendrait de la Pologne si la Russie, ne reculant devant rien, en venait à ameuter les opprimés qui ne pensent pas contre les opprimés qui pensent, en promettant aux premiers les dépouilles de leur patrie morte!

Souffirir cette infamie est un opprobre dont l'Europe ne se laverait jamais. Dieu veuille, pour son bonneur d'abord et ensuite pour sa streté, que le mot l'ameux attribué mensongerement à Koseiusko vaincu ne se réalise pas; car ce qu'il y a dans le Finis Polonie, c'est un inmense danger européen. Talleyrand et Castlereagh le sentaiont bien, lorsque, au congrès de Vienne, ils disputèrent avec taut de Vasaité l'indépendane de la Pologne à la rapacité du ezar.

T. IV.

Malheureusement le czar avait deux cent mille hommes dans le grand-duché de Varsovie, et în 'œu qu'à dire : « 0 ij e suis, je reste. » On ent done, au lieu d'une Pologne indépendante, une Pologne asservie. Mais, même en cet édat, palpitante, fondée aux pieds, elle était un obstacle sur le chemin de la Russie : qu'arrivera-t-il, lorsque, pour pénétrer au centre de l'Europe, édpasser Berlin, frapper aux portes de Vienne, la Russie n'aura plus qu'à pousser du pied un cadavre étendu devant elle?

Ecarter à januais ce péril était si facile, après l'attenatt pu, en 1813, Talleyrand, Castlereagh et Metteraich, quelle occasion admirable! La Russie, vaineue à Sebastopol, abassèse, humiliée, portant les stignates d'une défaite qui lui arrachait ou semblait lui arracher l'Orient, condamnée en outre à se débattre contre les difficultés intérieures que lui crèait l'émancipation des serfs, la Russie venait de déshonnrer son pouvoir par un acte de violence dont l'Europe entirée dait indiraée.

Un désespoir épique s'était emparé de la Pologne; elle frémissait sous les armes. Pes un point du globe d'où ne s'élevait, courre Saint-Pétersbourg, le cri de la conscience humaine outragée. En France, l'amour passionné de la Pologne et le disir archer de la rendre à la vie réunissaient tous les partis, prêts à marcher au premier coup de tambour. Ici, bien qu'en genéral on ne voultu point la guerre, l'émotion était si vive qu'il n'eût pas été impossible de la changer en colère belliqueuse par une impulsion dengrique venue de dant. L'Autriche, convertie depuis neu au libéralisme et depuis longtemps alarmée des progrès de la puissance russe, applaudissait à l'idée d'une croisade et tenait à honneur que l'on comptét sur elle, Le cazar i vavait qu'un alléi, un seul,

le roi de Prusse, et ce pauvre monarque, compromis par un pauvre ministre, paraissait à la veille d'avoir une révolution sur les bras.

On ne dira plus, j'espère, que la guerre de Crimée a définitivement abaissé la puissance de la Russie. Si tel a été un instant le résultat des victoires de l'Alma et d'Inkerman, la diplomatie a mis une bonne grâce tout à fait touchante à fournir aux vaincus le moyen de prendre leur revanche. Sommée de lâcher prise, morigénée, gourmandée, la Russie s'est moquée de ceux qui, comme cet excellent comte Russell, la menaçaient en la rassurant, et elle n'a cédé rien, n'a cédé sur rien. Il n'est pas jusqu'à cette concession en manière de projet de réforme constitutionnelle, dont certains journaux nous disaient merveille, qu'elle n'ait fait désayouer par son organe officiel avec une hauteur évidemment systématique. Ce désaveu signifie : « Nous ne courtisons pas l'approbation de l'Europe; ses conseils et ses exemples nous sont de neu. S'il nons plait iannais de donner dans le libéralisme, ce n'est pas votre affaire; c'est la nôtre, »

Voilà done la Russie plus arrogante que jamais, pare qu'elle se sent plus forte que jamais. Jusqu'à présent, on ne peut se dissimuler qu'elle tient le laut du pavé. L'autorité morale ou plutôt immorale que lui donne l'avortenent de la diplomatie, qui préchendait la mettre à la raison, est incalculable. C'est précisément parce qu'elle a contre elle, dans cette daire, la raison, la justice, l'Immanité, l'intérét unaifeste de l'Europe, le sentiment des peuples, uni, cette fois, à la politique des gouver-mements; oui, c'est précisément à crause de ceta que son triomphe définiti s'earti désastreux. Jusqu'à présent, elle a vaineu là oà la victoire paraissoit aussi imposible qu'elle était déphorable. Qu'importe cette protestation universelle qui s'est élevée, si elle n'est suivie de faits éclarais? Elle ne fernit que rendre la défaite de la justice plus accablante. La Pologne assassinée, au dix-neuvième siècle, à la face de l'Europe instillement indignée, serait un spectacle plus navrant, ne plus navirant, ne plus navirant, no plus navirant, au dix-buittème siècle, en présence de l'Europe indifférente et distraile...

#### CXCVI

23 septembre.

### Une réunion agricole.

Hier a en lieu, dans le Hertfordshire, on je me trouve en en moment, une des fetes annuelles de l'agriculture, Ah! si notre excellent collaborateur M. Joigneaux avait été la, que volontiers, dans l'intérêt de vos leeteurs, je lui aurais écôt la plume! L'espèce particulière d'extibiliton qui est venue Jonner à la petite ville d'Hitchin quelques heures d'animation aurait trouvé en lui un historien compétent et accrédité. Il l'aurait non-seulement bien décrite, mais bien jugée. Il aurait expliqué en vertu de queller eauses générales on locales, le spectacle était plus remanquable par la qualité que par le nombre des acteurs, je veux dire les taureaux, les vaches, les chevaux, les pores et les moutons qui composient la troupe. Moi, de quoi puis-je vous parler, si ce n'est du banquet qui a suivi et des discours qui y ont été prononcés?

C'est autour de la table splendide dressée dans le Coru-Exchange par les soins de M. Hill, de l'auberge du Soleil (San Inn), que le meeting s'est montré dans toute sa pompe et au grand complet. Tels qui étaient arrivés trop tard pour passer en revue les bestiaux du conté se sont arrangés de façon à ne pas arriver trop tard pour le festio.

Parmi ces derniers, j'allais vous dénoncer le marquis de Salisbury, lorque je me suis souvreun que le marquis de Salisbury n'était phis un jeune homme. Que dis-je? il a, je crois, l'âge qu'avait atteint Foutenelle, quand, à une trèsvielle danne qui se félicitait devant lui de la faver que la nort leur avait faite de les oublier, il répondit, le doigt sur les lèvres : c'hut! » A cette époque de la vie, ou est bien excusable de manquer à un rendez-vous de bestiaux, surtout quand on a été retenu chez soi par une averse, comme le marquis de Salisbury l'a explique liui-même avec infiniment de grâce, infiniment d'humour, au milieu des applaudissements et du rire aprobatteur des convives.

Mais je tarde trop à déclarer que ce qui les attirait, c'était, non pas le diuer, mais le désir, bien naturel, d'entendre les bonnes, les nobles et éloquentes paroles qu'on savait devoir y être dites.

Par qui croyez-vous qu'était présidé ce banquet d'agriculturen, où le toast principal devait avoir pour sujet l'agriculture? Par un grand propriétaire du counté? Oui, sans doute, finais un propriétaire qui est un poéte d'étie, ou rounancier fameax, un administrateur habile, un pinitosophe, un orateur, un homme d'État dans un homme charmant, sir Edouard Balwet Lytton, enfin.

L'événement de la soirée a été son discours. Rien de

plus pratique et de plus élevé à la fois. Tout en avouant que, sous le rapport de la quantité, le bétail du counté de Hertford ne faisait pas précisément boune figure, sir Édouard a exprime une satisfaction patriotique, foudée sur ce qu'il n'y avait, du moins, rie la rédiré à la qualité; et il est parti de la pour jeter un coup d'œil sur l'ensemble de l'agriculturé en Angleten.

En ce qui touche la production des grains, il y avait un fait à constatre tout d'abord : c'est que la récolle, cette année, a été admirable, — circonstance aussi heureuse, en fin de compte, pour le manufacturier, le commerçant, l'artisa que pour l'agriculteur lui-nôme; car, ainsi que l'a fort bien fait remarquer sir Éd. Bulwer Lytton, un peuple, quelle uso sit la diversité des intéréts et des orcupations entre lesquels son activité se partage, n'est jamais, à l'égard des autres peuples, qu'un consommateur individuel. Ce qu'il a de moins à dépenser pour achats de grains, quand la nature met à sa disposition d'une main plus prodigne les trésors de la terre, se trouve former un surplus de capital autional, qui, appliqué à toutes les branches de l'industrie, les vivilie et les fécoule.

Mais l'abondance de la récolte, cette année, n'est pas due seulement à ce que la saison a été propice, et la preuve, c'est que, comparée à la récolte donnée par des années antérieures oil e ciel n'avait pas été moins clément, elle présente un excédant dout la source ue peut être que le travail de l'homme, éclairé par son intelligence. Au nouhre des causes auxquelles il est juste d'attribuer ce surcroit de ferfinté, sir Été. Bulwer Lyton a signalé un plus libéral emploi des engrais artificiels, un recours plus hardi à l'intervention des machines, un choir plus soigneur des semences, un meilleur système d'assolement; enfin, e par la suppression des clétures inutiles, le fait d'ouvrir lés champs à ces deux puissances fécondantes, l'air et le soleil ». Comme indication de ce qu'il est permis d'attendre du progrès, résolûment poursuivi, l'orateur a cité une récente brochure de Liebig, qui prévoit le moment où les Trois-Royaumes, en matière de grains, n'auront plus rien à demander à l'étranger. Je n'ai pas besoin de vous dire que tout le monde a répondu : Amen!

Quant à cet autre côté de l'agriculture, l'élève des besiunx, c'est surbute a Angleterre qu'il importait qu'on pût, à cet égard, constater de grands progrès. Le climat et le sol de l'Angleterre sont en effet plus propres encore à l'élève des bestiax qu'i à La culture du grain; sans compter que sa constitution territoriale se prête nerveilleusement à ce que la nature de son sol et de son climat semblent lui conseiller, la propriété n'étant point soumise lei, comme en France, à cette loi du morcellement indélini, qui tend à opèrer entre le capital et l'agriculture un divorce ruineux, à radurir le développement du règne animal et à substituer les champs aux prairies. Cependant la viande est chère en Angleterre, et, quoique la condition du travailleur pauvre y soit meilleure qu'en France, le rée de la poule au pot est loin d'y étre réalisé pour tous. D'ot cela vient-li?

Le fait admet, à cony soir, plus d'une explication; mais qu'il puisse être attribué en partie à un défaut de soin et neme de connaissances pratiques, parmi les habitants des campagnes, c'est ce que plusients circonstances semblent indiquer. J'ai été, par exemple, tres-frappé d'un passage du discours de sir Éd. Bulver Lytton, oh la pratique de méler du sel à la nourriture des animaux est vivement recommandée, et recommandée comme une chose que ceux-ci négli-

gent, que ceux-là ignorent. En France, le reproche serait sans application et le conseil superflu.

S'il est besoin de montrer par des chiffres jusqu'à quel point l'Angleterre est intéressée à ne rien négliger de ce qui se rapporte à la conservation du bétail, ces chiffres, lo discours de sir Édouard nous les fournirait. Pendant les six années finissant à 1860, la valeur totale du bétail détruit par la natladie, dans les trois royaumes-unis d'Angleterre, d'Irlande et d'Ecoses, est de 24,000,000 liv. st. st., tandis que la valeur du bétail importé durant cet intervalle est seulement de 4,300,000 liv. st.; c'est-à-d-ire qu'en six ans l'Angleterre n'a reçu du dehors que le quart de ce qu'elle a perdua au déclare.

De ce que je viens de dire, je m'attends à vous voir conclure qu'on peut être en même temps un grand poête et un homme éminemment pratique. Pour moi, si j'en avais jamais douté, je n'en douterais plus après ce discours de sir Éd. Bulwer Lytton. Il est vrai, s'il faut ne rien cacher, que l'illustre auteur de la Famille Caxton, des Derniers Jours de Pompéies, d' Eugène Aram, de Rienzi et de tant d'œuvres poétiques moins connues que ses romans, quoique d'un plus haut mérite encore, peut-être, a fini par se sentir comme mal à l'aise au milieu des vaches et s'est, avant la péroraison, échappé de l'étable. Dans la première partie de son discours, c'était le seigneur terrien qui avait parlé; dans la seconde, ç'a été l'ex-ministre. Parmi plusieurs considérations élevées, i'ai particulièrement remarqué celle-ci : que le mélange de lenteur et de sûreté qui, en Angleterre, caractérise la marche du progrès, tient à ce que nulle part l'action des villes, où le frottement des esprits leur fait prendre feu, n'est mieux balancée par la prudence et le sang-froid des campagnes.

Vous le voyez, sir Éd. B. Lytton n'est pas près de définir

les agriculteurs à la façou de cet étincelant abbé Galiani, qui, dans son Diadogue sur le commerce des gratins, écrivant avec un épi de blé la théorie de la science des richesses et son histoire, regardait les nations agriroles comme des antions de jouents qui, sounis aux caprices de la pluie et du soleil, sont sans cesses à jeter un rouleau de louis sur une table de pharaon, qui est la terre.

Mais ces deux opinious, contradictoires en apparence, sont-elles donc inconciliables? Nul doine que l'agriculture, dans ses rapports avec le baromètre, ne soit un peu un jeu de hasard et ne suppose, par conséquent, dans l'homme qui s'y abandonne, un certain degré de lardieses; unis cela unême lui rend la prudence d'autant plus nécessaire, dès pu'il s'agit d'affronter les vicissitudes de la politique. L'agriculteur veut jouer tranquillement sa partie avec le ciel. S'il se laisait gagner par la pétulance politique des villes, il aumait à courir trop d'aventures à la fois.

#### CXCVII

30 septembre.

#### La politique de lord Russell expliquée par lui-même.

Finality Jack, tel est le surnom que, dans un moment d'humour, John Bull donna au comte Russell. Voulait-il exprimer par là que le noble lord était aussi peu disposé à finir les choses qu'ardent à les commencer?

A voir la frayeur qu'il a do s'engager soit avec le Nord contre le Snd, soit avec le Sud contre le Nord, on est tenté de eroire que ce n'est pas la préoccupation de finir qui le tourmente le plus; mais, si l'on considére qu'après s'être embarqué allègrement dans l'aventure de Mexico, il ne s'est aperçu de son imprudence qu'à la dernière heure, et qu'après avoir posé, dans ses dépéches hautaines, an sujet de la question polonaise, les prémisses de la guerre, il a pali devant la conclusion, il faudra hien lui reconnaître le droit de dire, à l'insar de Petit-Jean.

#### Ce que je sais le mieux, c'est mon commencement.

Dans le discours qu'il vient de prononcer à Blairgowrie, il déclare :

Qu'il n'est pas pour qu'on vienne du dehors imposer telle ou telle forme de gouvernement à un peuple, aux Mexicains POLITIQUE DE LORD RUSSELL EXPLIQUÉE PAR LUI-MÊME 59 par exemple, mais que, cela étant, le mieux est de laisser

Que l'empereur de Russie a grand tort de ne pas vouloir tenir son titre de roi de Pologne de la munificence des traités de Vienne, mais que, cela étant, il n'y a pas lieu de pousser plus loin la querelle;

faire:

Que les felderaux sont de singulières gens de parler de la rébellion du Sud dans le style du cara de toutes les Russies, ou du sultan de Constantinople, ou de Louis XIV, eux, le produit de trois rébellions successives : rébellion contre Charles !\*\*, rébellion contre dangues III, rébellion contre George III, mais que, cela étant, il n'y a pas moyen de ne nas leur donner carte blanche:

Que les confédérés ont un pouvoir qui repose sur le « plus horrible des crimes de l'humanité, » mais que, cela étant, il n'y a pas à s'en mêler.

Ainsi, en fait de théories à l'usage des chancelleries qui se respectent, celle du comte Russell consiste à blâmer ce qu'on permet et à permettre ce qu'on blâme. La question, pour lui, est de penser bien, de parler d'or et de n'agir pas. Il ne ui déplait point que la politique d'un ministre des affaires étrangères soit impuissante, pourru qu'elle le soit honnétement et qu'elle se dédommage de son inaction par sa franchise.

Reste à savoir si cet étrange compromis suffit à la gloire d'un grand ministre, représentant d'un grand peuple. Pour moi, j'en doute. Pas plus en politique qu'en religion, je n'aime la foisans les œuvres, et je trouve doublement regretable qu'un homme tel que le coute Russell se soit fait l'organe de cette politique dont la sagesse ressemble si fort à l'impotence, dont la modération ressemble si fort à l'égoisme. Que lord Palmerston se fût exprimé de la sorte, à la honne

heure. Lord Palmerston a toujours pris les choses humaines par leur côté facile, et les principes sont un bagge dont ne s'est jamais embarrassé outre mesure. Il est Anglais d'ailleurs dans le sens le plus anglais du mot, et il ne voit pas de raison pour avancer lorsque l'intérêt présent de l'Augleterre lui parait être de rester en place. Mais lord Russell En vérité, il est difficile à ceux qui aimaient à admirer sa courageuse droiture et qui ont l'oil sur son passé de lire sans une sorte d'émotion pénible un discours comme celui de Bairgowrie.

D'autant qu'ici c'était l'homme qui parlait, et non plus le ministre.

On avait pu supposer que, dans ses dépêches, il ne lui avait pas été donné d'être tout à fait lui ; mais à Blairgowrie, devant les tenanciers d'un domaine on il résidait temporairement, ce n'était pas la pensée collective du cabinet qu'il avait à exprimer, c'était la sienne propre; car il est d'usage en Angleterre que, pendant les vacances du Parlement, le ministre en tournée recouvre une partie de la liberté que les exigences de sa vie officielle lui enlèvent tant que le Parlement siège. Il cesse alors d'être responsable de ses paroles vis-à-vis de ses collègues, pour en devenir, d'une manière plus complète et plus directe, responsable vis-à-vis de l'opinion. C'est ainsi que souvent la lumière est tombée sur les divergences qui existaient au sein du conseil; e'est ainsi que le public a su, par exemple, à n'en pouvoir douter, que les sympathies de M. Gladstone, dans la question américaine, étaient pour le Sud, tandis que celles de son collègue, M. Milner Gibson, étaient pour le Nord.

Si les avantages de cette pratique l'emportent sur ses inconvénients, cela peut faire question aux yeux de ces diplomates de la vieille école qui, tenant l'humanité en petite POLITIQUE DE LORD RUSSELL EXPLIQUÉE PAR LUI-MÊNE 61 estime, demandent aux gouvernements d'être inscrutables; mais ce qui est sûr, c'est que rien n'atteste mieux les mœurs d'un peuble libre.

Quoi qu'il en soit, ce que nous avons dans le dernier vacation speech du comte Russell, c'est bien sa pensée intime, et de cela il n'y a pas lieu, je le répète, de le féliciter.

Au fond, le seul passage de cette harangue auquel les anis de la justice puissent applaudir est celui-ci: « Les conditions auxquelles la Russie avait obtenu le royaume de Pologne n'ayant pas été remplies, le titre de roi de Pologne est périmé. Cest là une décharation significative.. Elle semble annoncer de la part du ministre anglais l'intention bien arretée de reconnaître les Polonais comme pouvoir belligérant.

Ge serait quelque choes; mais la position que l'Angleterre occupe dans le monde lui impose de bien autres devoirs. Le principe de non-intervention qu'elle proclame en théorie, quoique la mature même des choese l'ait toujours amende le violer plus ou moins en pratique, ce principe, aussi dérisoire qu'égoiste, n'est ni digne de sa puissance, ni convenable à son orgeuli, ni conforme à ses intérêts.

Je sais qu'avec toutes les qualités du génie insulaire, elle en a tous les défauts; je sais que la solidarité humaine, pour laquelle la langue anglaise n'a pas de mot, est une idée à laquelle beaucoup d'Anglais ont quelque peine à s'élever. Ce n'est pas ici qu'une révolution aurait écrit en tête de son programme ces paroles, éternel honneur de la Révolution française : « Delearation des droits de l'Homme; » n'est pas ici qu'on aurait inséré dans le pacte social cette clause admirable : « Quiconque opprime un peuple se déclare l'ennemi de tous les autres. » Mâs que l'Angleterré coute au moins la voix de ses intérêts. La vapeur et l'électricité ont fait, de nos jours, le monde trop petit; elles ont, en rapprochant les hommes, trop mélés existences, pour qu'une nation puisse impunément se renferner dans sou égoisme. Le chacuen chez zoi, — « le moins français des cris qui se soient jamais échappés de la houche d'un Français, » — n'est pas seulement une villenie, éets une sottise. Pourquoi y a-t-il daus le Lancashire, à l'heure qu'il est, tant d'affamés! Parce que loin, bien loin, par delà l'Atlantique, on a souffert qu'il y etit des seclaves. La leçon est clàrie, elle est rude. Malheur aux peuples qui sersient incapables de la comprendre!

# CXCVIII

3 octobre.

#### Même sujet.

La sévérité avec laquelle les journaux de France ont jugé le discours prononcé par le comte Russell à Blairgowrie semble avoir étonné les Anglais.

Eux l'avaient en général trouvé très-sage, très-ferme, inspiré par un sentiment honnète et marqué de l'empreinte de l'honne d'État.

Oh l que cette différence d'appréciation mesure bien la distance qui existe entre le génie de notre pays et le génie de l'Angleterre l

Nous, quels que soient nos défauts, - et ils sont grands, à coup sûr, ils sont nombreux, - nous n'avons pas du moins celui de trop penser à nous-mêmes. Nous sommes, comme soldats, des croisés. Le penseur, chez nous, se confond avec le missionnaire. Même quand nons disons : « La conquête, jamais! » c'est à la condition d'ajouter : « La propagande, toujours! » Nous faisons des révolutions pour le triomphe des droits de l'homme. Nous envoyons des uobles se faire tuer par delà l'Atlantique, au service d'une république, Nous portons le deuil d'une nation amie, morte au loin. Nous nous consolons d'avoir perdu notre liberté en allant combattre pour la liberté d'autrui. De là notre force. Le monde, auquel nous nous iutéressons d'une manière si passionnée, ne pent s'empêcher de s'intéresser à nous. Ses regards, qu'il le veuille ou non, ne sauraient se détacher du tableau de notre vie intime. Ses destinées tournent presque inévitablement dans le tourbillon des nôtres. L'Europe dort, quand nous sommeillons; quand nous remnons, elle s'agite. Notre pouvoir, chose étrange, consiste à être nous le moins possible, et c'est quand nous sommes le moins Français que, au point de vue de l'ensemble, nous sommes le plus Français.

Pour les Anglais, qui ont du reste toutes les vertus qui nous manquent, c'est le contraire. Ils absorbent, ils ne rayonnent pas.

C'est pourquoi le discours de lord Russell, si peu goûté en France, l'a été beaucoup en Augleterre.

Si on lit en effet ce discours avec attention, on y verra un continuel effort pour ennoblir, aux yeux des Anglais, l'égoisme de la politique anglaise, en ce qui concerne toutes les grandes questions du moment.

Lord Russell déclare bien haut que l'intérêt de l'Angleterre n'est pas de faire la guerre pour la Pologne; mais il flétrit le partage originel de ce noble pays et se prononce contre le droit de conquête.

Il vante, dans l'affaire du Mexique, la politique prudente de l'abstention; mais, avec une émotion contenue, il affirme que chaque peuple doit s'appartenir.

L'oil fixé sur la guerre qui déchire le nouveau monde, il se élicité d'avoir été varare de for des Anglais; et. Casimir Périer britannique, il semble dire: Le sang des Anglais n'appartient qu'à l'Angleterre; mais il a bien soin de dénoncer l'institution de l'esclavage, qu'il délinit sus détour: « Un des plus horribles crimes qui aient jamais dégradé l'humanité. »

En un mot, il s'étudie à relever par l'honnéteté de son papaga l'Efacement de sa politique; il parle for pour s'absondre de ne pas agir; il s'indigne d'autant plus contre ce qu'il permet, qu'il se croit obligé de le permettre; il veut donner à son pays, aux yeux du monde, l'attitude du solott au repos; il est évidenment poussuiri par la crainte qu'on attribue à une froide indifference, à une coupable désertion des causes justes, l'inaction de l'Angleterre. Le vra sens, la signification intime, et, comune on drait ici, le gist du discours de lord Russell, sont dans cette phrase: « Nous œons pour le bien de l'humanité d'aussi énergiques sentiments qu'aucun peuple du monde. » C'est le cri d'un houme qui se hâte de repousser un reproche prévu.

Si l'Angleterre se fût moutrée mécontente d'un tel discours, elle eût ressemblé à un accusé qui, devant le juge, ne songerait qu'à se plaindre de son avocat.

La vérité est, si mes observations ne me trompent pas, que les Anglais, à l'exemple de lord Russell, craignent au plus haut point la gnerre; et que, à son exemple, ils éprouvent une certaine honte intérieure de tant la craindre. Ils la jugent trop contraire à leur intérêt pour en courir les hasards, et trop conforme à leur dignité pour ne pas sentir le besoin de suppléer aux actes par les paroles. C'est à cette situation d'esprit que répond le discours de lord Russell.

Ceux-là ne me parsissent en avoir compris, de l'autre coté du détroit, ni le caractère ni la portée, qui ont cru devoir y chercher soit des idées neuves, soit des indications précises. Ce que, dans la position où elle s'est mise et d'où elle eutend ne pas sortir, l'Angleterre demandait à son ministre des affaires étrangères de présenter au monde attentif, était, no pas un programme, mais un plaidoyer. Sous ce rapport, la harangue prouoncée à Blairgowrie a été ce uvélel deviait être, en en pouvait être que ce qu'éla étés.

Passant sous silence, pour éviter les redites, les questions du Mexique et de la Pologne, j'arrive tout de suite à la partie de cette harangue qui concerne les États-Unis, et que l'on considère comme une réponse aux attaques de M. Sumner.

Si, en reprochant aux Anglais de n'avoir pas fait alliance, avec le droit, représent far les fédéraux, le publicites américain nes était fondé que sur la réprobation encourse par les rebelles, la réponse de lord Russell serait décisive. Il y a, en effet, des révoltes fort légitimes, et condamner la rébellion en tant que rébellion sied mal à un peuple dont trois grandes révoltes out fait le destin : révolte contre Clarles l'", révolte contre George III. Mais lorsque M. Sumner accuse l'Augleterre d'avoir accordé le titre de belligérants à des proprédaires d'esclaves, elle qui, après avoir aboli l'esclavage dans ses propres colonies, l'a combattu dans tous les traités et poursuiri sur toutes, les mers, c'est mal se défenné que de dire pour unique argument : « 1. Es-

T. IV.

nagne et le Brésil ont des esclaves. Nous l'avons souffert, Done l'esclavage est sous la garantie du droit international.» Quoi! de l'aveu de lord Russell, l'esclavage est un crime horrible, un crime qui déshonore l'humanité, et l'humanité. envisagée dans les grandes nations par qui se manifeste sa puissance, ne mettrait pas au nombre de ses droits, que dis-je? au nombre de ses devoirs, la nécessité d'en finir avec un crime qui la déshonore! Qu'une société soit coupée en deux par le fait d'une révolte née d'idées divergentes ou d'intérêts opposés, c'est là un événement d'un caractère local, qui, très-souvent, ne saurait être bien apprécié en dehors du théâtre où il a éclaté, et qui, par conséquent, pent ne pas appeler d'une façon impérieuse l'intervention des autres peuples. Mais comment ce qui intéresse la conscience humaine pourrait-il laisser indifférent quiconque a une conscience?

Devant un erime qui, sclon l'expression de lord Russell, déprade l'Amannét, il n' y a plus d'Anglais, de Français, d'Américains : il y a des hommes! Qu'une nation tolère, dans ces sortes de cas, ce qu'elle se seu timpuissante à emphéche; passe encore; mais qu'on n'erige pas en principe la tolérance à l'égard du mal, qu'on n'en fasse pas une règle de droit international.

Qui se justifie ainsi se condamne.

### CXCIX

4 octobre.

## , « Bethnal green ».

Dimanehe dernier, Guilford a été le théâtre de scènes étranges et honteuses. La foire qui s'y tient annuellement était annoncée pour le 4 octobre, et, en l'honneur de cet événement, je suppose, les cabarctiers avaient recu l'autorisation de vendre de la bière, le jour du Seigneur, à toute beure. Qu'est-il arrivé? Que des rustres, an nombre de quatre cents environ, s'étant rassemblés à un mille de Guilford, ont trouvé fort drôle d'assaillir les passants à coups de poing, à coups de pied, à coups de pierre. Plusieurs dames ont reçu de graves blessures; on en cite une qui a un œil erevé. Nombre de gentlemen ont été battus à outrauce, et pour punir l'un d'eux d'avoir eru que ee n'était point aux battus à paver l'amende, on a fait un feu de joie des palissades qui entouraient sa maison. Le eurieux de la chose, e'est que les assaillants n'y entendaient pas malice. De leur part, c'était pure gentillesse, question de rire, conformément à une aimable tradition toute locale que les autorités elles-mêmes, parait-il, eroient devoir respecter. En tout pays, j'en ai peur, il y a sous la dernière des couches de la civilisation, un grand fonds de barbarie; mais cela est particulièrement vrai de l'Angleterre, où l'on trouve la lie de la lie

Pourquoi s'en étonner? Si la pauvreté est quelque part un ablme insondable, c'est ici, et l'on sait trop de quels vices grossiers elle est la source. J'ai devant moi une description en anglais de Bethnal green à faire dresser les cheveux sur la tête. Bethnal green n'est pas un lieu situé aux extrémités du monde : non, Bethnal green fait partie d'une ville peuplée de Crésus; c'est un immense quartier qui s'étend de l'extrémité est à l'extrémité nord-est de Londres : c'est un de ces nombreux et monstrueux villages qui, mis à la suite les uns des autres, forment la capitale de l'Angleterre; c'est une cité de soixante-dix-neuf mille habitants. Eh bien, cette cité est le repaire d'à peu près autant de misérables. Là, l'humanité grouille dans une multitude de bouges infects près desquels vous n'oseriez pas vous risquer sans doute, de peur d'être détroussé. Là, s'il vous arrive de demander au blême habitant d'une de ces cahutes, dont les approches sont défendues par la saleté et la puanteur, pourquoi il pe se plaint pas, pourquoi il ne s'adresse pas à l'inspecteur de la salubrité publique, pourquoi il n'appelle pas au secours la vigilance sociale, il vous répondra qu'il craint le progrès plus que la peste, que le lover de son horrible demeure s'élèverait le jour où elle cesserait d'être moius horrible, et qu'il vaut encore mieux coucher dans une écurie que dans la rue. Là, nul autre représentant de la civilisation que le e policeman »; là, nul autre représentant du christianisme que le distributeur patenté des aumônes. C'est le gite préféré des pourceaux; et comme ils sont aussi mal nourris que mal soignés, comme ils se vautrent tout le jour dans l'ordure, comme ils boivent en des gouttières remplies de toutes sortes d'immondices, et que les enfants du quartier sout condamnés à vivre pêle-mêle avec ces hideux compagnons, dans uue atmosphère pestilentielle, il a fini par en résulter une maladie contagiense de nouvelle espèce, pour laquelle, je crois, il n'y a denoui, issu'à présent, qu'en Angleterre. Cette maladie, qui vient de signaler son avénement par le meurtre, se nomme pig stal (la gale aux pourceaux). De tous les faits mis, cette semaine, sous les yeux du public, celui-là n'est pas le moins important, hélas! Quant aux commentaires, its bont superflux.

Voici quelques chiffres qui se lient à ce triste sujet.

En Angleterre et dans le pays de Galles, le nombre des indigents à la charge de la paroisse était, au commencement de cette année, de 1,142,024, c'est-à-dire de 1 sur 17, et ce nombre se décompossit comme suit : hommes bien portants, 508,364; hommes d'une faible santé ou infirmes, 503,809; aliénés, 37,018; vagabonds, 4,234; — le reste non classé. Donc, au premier jour de l'au 1863, l'on comptait, dans l'Angleterre proprement dite et le pays de Galles, près de 600,000 hommes capables de travailler, voulant travailler et absolument sans travail. Et ce qu'il y a d'effrayant, c'est que le nombre de ces derniers, en janvier 1863, était plus que le double de ce qu'il avait été au mois correspondant de l'année précédente, d'où il faut conclure que la plaie du paspérisme s'est terriblement élargie en quelques mois.

Pendant ce temps, les heureux du monde s'amussient. Le splendide régal donné denièrement à la princesse de Galles dans Guidhall a provoqué, de la part du député Elliot, des plaintes qui méritent d'avoir un cého. A la dernière réunion des membres du conseil connunu, cet incommode personnage, quehque peu paysan du Dauube, a présenté l'énumération suivante des inutilités coûteuses dont il avait plu aux commissaires de la fête de charger la liste des depenses: sept brosses à cheeux en vioire, 12 livres sterling 16 s shel-

lings; - dix magnifiques peignes en écaille, 4 liv. st. 17 sh.; - soixante flacons d'eau de Cologne, 6 liv. st, 14 sh.; - dix-huit boites de poudre de riz et dix sachets de senteur, 5 liv. st. 6 sh.; - cent dix-sept savons de toilette, 4 liv. st. 12 sh. 6 d.; - quatre brosses en ivoire, 6 liv. st., etc. Arrivé à l'article eau de Cologne, l'orateur s'est interrompu pour faire remarquer que cette profusion de désinfecteurs eût été plus convenable s'il s'était agi derecevoir le roi de Dahomey et le noir cortége de ses dames d'honneur. Il ne s'est pas élevé avec moins de force contre l'achat de deux vases de Sèvres et d'un beau cabaret de porcelaine, le tout du prix de 42 liv. st. 16 sh. « Si ces objets, a-t-il dit, avaient dû être envoyés au musée de Kensington on à « Mansion House », pour être conservés comme des échantillons curieux de l'art céramique au dix-neuvième siècle, je me serais abstenu; mais point. Ils ont disparu depuis, on, comme s'exprimerait un chimiste, ils ont été sublimés. » On attend, le sourire sur les lèvres, la réponse des commissaires.

CC

10 octobre.

### le culte du relatif en Angleterre.

Le dernier numéro du recueil périodique intitulé Saturday Reviere contient, sur l'emploi des termes abstraits et particulièrement du mot principe par les écrivains français modernes, un article dont l'importance résulte précisément de ce qu'il n'est pas sérieux, et, s'il faut parler net, de ce qu'il est puérils.

Moins en effet cet article a de sens, plus il est remarquable qu'on l'ait accepté dans une feuille trop fortement marquée au coin de la fatuité littéraire, peut-être, mais qui, après tout, est rédigée aver talent et exerce une influence au elle doit craidure de compromettre.

Le concertais que, dans un petit journal sans prétentions et sans lest, on vint nous dire: Des principes? qu'est-ce que cela, des principes? En vérité, il faut être Français pour donner dans ce jargon inintelligible! Mais la Saturday Revieu est un requeil qui se pique d'avoir un public peusant, et l'on se dennande ce que vient faire dans ses colonnes un critique qui a évidenment besoin de deux livres de plus dans sa bibliothelpue, savoir : le Dictionnaire de Alcadémie française, pour y apprendre certains mots de notre langue, et le Dictionnaire anglais de Johnson, pour y apprendre certains mots de la sient proudre certains mots de la certain proudre de la certain proudre certains mots de la certain proudre certains mots de la certain proudre certains proudre ce

Car il est à noter tout d'abord que l'article en quession est initule Principes. Comme si le mot Principes n'était pas anglais l'Comme si ce mot, tel que Johnson l'explique, n'était pas d'une orthodoxie grammaticale tout à fait certaine et n'avait pas plusieurs significations, toutes très-précises, toutes répondant avec un accord merveilleux à celles de notre most français principe! Comme si enfin M. John Stuart Mill, tout Anglais qu'il est, n'avait pas initiatié un de ses plus beaux ouvrages Principe of political Economy!

Mais à quoi bon insister? Vos lecteurs s'étonneraient qu'on perdit son temps à expliquer qu'un principe est l'idée primordiale d'oit dérivent toutes les idées dont se compose tel ou tel système, et le fait primordial auquel se rapportent tous les faits particulières qui constituent tel ou tel régime. Quand on dit, par exemple, qu'à une époque donnée, c'est le principe de liberté qui a prévalu, cela ne signific-t-il pas, pour le premier écolier veau, comme pour un professeur d'Oxford ou de Cambridge, qu'on a joui, à cette époque, de la liberté individuelle, de la liberté de conscience, de la liberté de la presse; en un mot, de tout ce qui constitue un régime fondé sur cette idée primordiale, sur ce principe : liberté?

L'article qui m'a fourni le sujet de cette lettre ne vaut donc pas, pris en lui-mône, qu'on s'y article. Si je vous le signale, c'est parce que sa publication, dans les circonstances actuelles, est caractéristique. Au mounten où, sur la question de Pologne, la France et l'Angleterre se divisent, c'est un fait très-important à relever que cette négation du moi principe par un journal anglais très-influent. Le mot paraltrait-il donc génant, parce qu'on trouve génante l'idée qu'il exprime? Voudrait-on bannir de la grammaire ce qu'on est disposé à bannir de la diplomatie? Ce qui est sûr, c'est que, dans la question de Pologne, là où nous sentons le devoir d'aller défendre un principe, on semble ne voir ici que le danger de compromettre un intérêt!

Que le mot principe puisse être bien ou mal appliqué, sans doute; mais suit-il de là qu'il n'ait pas de sens? Que cette expression, le principe d'autorité, ett été définie par Bossuet ou Louis XIV autrement qu'elle ne le serait de nos jours par un publiciste de l'école de Voltaire ou de celle de Jean-Jacques, c'est indultable; mais suit-il de là qu'une pareille expression doive être à jamais exilée du vocabulaire? Et devons-nous, prenant notre parti de la proscription des principes, n'admettre comme dignes de figurer dans le langage humain que des oprincips.

La Saturday Review n'y contredirait pas; et en cela, elle ne représente que trop bien, j'en ai peur, une tendance fort accentuée parmi les classes qu'on appelle ici les classes gouvernantes.

Le fait est qu'il y a entre un principe et une opinion la différence qui existe entre le général et le particulier, le nécessaire et le contingent, l'absolu et le relatif. Or, ce qui domine en Angéterre, c'est le culte du particulier, du contingent, du relatif.

Chose étrange l nul pays au monde n'a produit des hommes en qui le pouvoir de généraliser se soit manifest avec plus d'éclat : il suffit de citer Bacon, dans la philosophie; Newton, dans l'astromonie; Shakespeare, daus la litérature; et pourtant il est bien certain que ce qui manque à ce pays, considéré dans un ensomble, c'est l'esprit de généralisation. Poser un principe, dégager d'une série de faits particuliers l'idée qui les domine et les embrasse, découvrir ce qui est permanent dans les phénomènes accidentels : voilà ce qui est contraire à ses habitudes et si conforme aux notres. Ne nous en plaignons pas: c'est justement parce que, pour nous, le mot principen est pas vide de seus que nous éponsons avec tant de passion, à l'heure qu'il est, la cause des Polonais opprinés. Dans le monde de la pense comme sur le globe, nous habitous un continent : les Anglais habitent une fle.

Aussi leur conduite est-elle d'accord avec leur tour d'esprit. De même qu'ils pensent au jour le jour, de même ils vivent an jour le jour, préférant à toute autre règle celle des intérêts, qui est la plus changeante mais la plus commode, et se sentant moins forts sur la terre ferme des principes que sur la terre mouvante des opinions.

En France, nous envisageous toujours les choses au point de vue de ce qu'elles doivent trer; ici, ou les envisage au point de vue de ce qu'elles sout. De B, cette disposition des Anglais à savoir gré à leurs hommes d'Etat d'une versatilité qui, chez nous, ferait scandale. Jamais sir Robert Peel ne fut plus populaire que le jour où il se fit le promoteur de mesures: jusqu'afors combattues par lui à outrace. On l'admira, non pour s'être converti à un principe, mais pour s'être rendu à un fait.

Et ce génie du relatif est si bien celui des Anglais, qu'on le retrouve partout, jusque dans leur manière de comprendre l'art. Capables d'exceller dans la peinture anecdorique et familière, dans, l'individualité du portrait, dans le réel du pejasse, ils n'ont jamais su atteindre au grand art, à la peinture de style. Pourquoi? Parce que le style en peinture est aussi un principe, puisque, selon les belles définitions données par un de nos critiques les plus compétents, le style est la généralisation des formes, la vérité a-cidentelle ramenée à la vérité typique, l'individu élevé à la dignité de l'espèce. Même lorsqu'il est arrivé à un aristés anglais de comprendre et d'enseigner le style, il n'a point osé ou il n'a pas su appliquer ses propres conceptions. Joshus Reynolds, conredisant, par le caractère profondément relatif et anglais de ses œuvres, les grandes idées sur la beauté typique et supérieure, qu'il avait émises avec tant de ferneté dans ses Discours, et laisant le pénire, en lui, dénentir le professeur, Reynolds ressemble d'une unaière frappante à lord Russell désertant le droit de la Pologne, après l'avoir affirmé, et respectant l'eschavage, après l'avoir amôtir.

Défendrai-je maintenant les écrivains français contre la Saturday Review, qui les accuse d'employer des termes abstraits? Ce reproche, vous le vovez, n'est qu'une variante de celui auquel j'ai dejà répondu. Nul donte que l'abus des termes abstraits ue soit un mal. Mais leur emploi? Je voudrais bien savoir ce que deviendrait, sans termes abstraits, la philosophie? Est-il une idée générale, est-il une noble pensée, est-il un sentiment généreux qui n'appellent impérieusement l'usage d'un terme abstrait? Et serait-ce d'aventure à cause de cela que les termes abstraits ont tant de peine à trouver grace auprès de la Saturday Review? Car, franchement, c'est se moquer que de prétendre qu'ils rendent notre langage obscur, et que rette réputation de précision, de clarté, que la langue française a dans le monde, est une réputation usurpée. Pour moi, je crains bien que, de la part de la feuille anglaise, ce grand dédain des termes abstraits ne cache antre chose qu'une critique purement philologique. Je crois v découvrir une hostilité systématique contre ces aspirations élevées que, dans notre langue française, trèsclaire, quoi que ces messieurs en disent, nous comprenons sous le terme d'idéal. Et certes, en repoussant cette hostilité, nous ne pensons ni tomber dans le vague ni donner dans le chimérique. Au fond, les principes sont la quintessence des faits, et l'idéal est la quintessence du réel.

CCI

10 octobre.

## Amour des Angials pour la publicité dans les journaux.

Le grand événement, je me trompe, le grand accident de le semaine a été un tremblement de terre, qui, asas ture personne, sans rien renverser, sans avoir en d'autre effet lâcheux que de secouer d'une façon un puer rude beaucoup de dormeurs, s'est fait sentir sen plusieurs points de l'Angleterre, et plus particulièrement dans les environs de Liverpoul, de Berechord, de Worcester et de Derby. Quand quelque chose d'extraordinaire arrive en ce pays, c'est merveille avec quel superstitieux empressement une fonde de gens s'adressent au Times, soit pour lui confier leurs espérances on leurs craintes, soit pour lui communiquer leurs idées, soit pour le mettre dans le secret de leurs énotions.

Ne soyez donc pas surpris si le tremblement de terre en question nous a valu, dans le Timer, jusqu'à cinquantetrois lettres, qui n'y remplissent pas moins de sept colonnes et demie. Les signataires ont cru indispensable d'apprendre au public, eux-ci comme quoi lis n'avaient en rien de plus pressé que de se cacher la tête dans leurs couvertures; ceuxlà comme quoi ils avaient hésité à sauter en bas du lit ou bien l'avaient fait sans hésiter. De ceux qui, réveillés en sursaut, se sont mis à crier au voleur, le chiffre est imposant et révèle dans les householders une préoccupation dominaute. Plusieurs de ces épanchements épistolaires laissent tomber le jour de la publicité sur des détails de chambre à coucher d'un intérêt plus ou moins équivoque, et nous fourniraient au besoin une chronique digne du Diable boiteux. Un des signataires, par exemple, nous raconte que sa femme, couchée à côté de lui, n'a pu s'empêcher d'éprouver une violente palpitation de cœur, bien que, nous assure-t-il, ce soit une femme d'un mâle courage; quant à lui, il a senti son sang circuler plus librement, et il fait savoir au public, par l'intermédiaire du Times, qu'une agréable chaleur répandue dans tout son être est l'unique sensation dont il ait à rendre compte. Voilà, si je ne me trompe, un trait de mœurs. Les Anglais, qui, sous certains rapports, semblent si fort redouter la publicité, la recherchent, sous certains autres, avec une ardeur enfantine. Ils défendront leur porte contre le passant par des grilles et des fossés; ils s'entoureront de murs, s'ils peuvent; ils ne se croient jamais suffisamment chez eux. Mais vienne l'occasion d'introduire, au moyen de la presse, le monde entier dans leur ruelle, ils n'y voient pas le moindre inconvénient. Encore une de ces contradictions innombrables dont se compose, en apparence, l'histoire morale de ce peuple si remarquable et si singulier.

CCII

10 octobre.

## Mort de l'archevêque de Dublin.

La haute Église est en deuil. Richard Whateley, archevêque de Dublin, est mort jeudi dernier. Économiste et théologien, il ne déploya jamais, ni comme théologien, ni comme économiste, beaucoup de profondeur. Son Introduction à l'étude de l'économie politique n'ajonte pas un seul argument décisif à ceux sur lesquels Adam Smith, Mac Culloch et les écrivains de leur école ont fondé la doctrine du laissez-faire; et ses Preuves du christianisme, à l'usage des enfants, flottent à la surface du sujet. Mais ce n'en était pas moins un esprit pénétrant, ingénieux, doué de finesse et de vigueur à la fois, et très-capable de briser le joug humiliant des lieux communs, ou même, en fait de pensées, de tenter les aventures. Je me souviens qu'un jour un poête anglais nommé Horne, aujourd'hui en Australie, me lut un drame de sa composition dans lequel il représentait Judas Iscariote comme un homme sincèrement dévoné au Christ et qui ne l'avait trahi que dans le but de le forcer à employer contre ses ennemis sa divine toute-puissance, envisagée au point de vue de la force matérielle. « Je ne suppose pas , « dis-je en riant à M. Horne, « que vons ayez composé ce drame pour la scène. Ce serait un bean scandale! - Eh bien, répondit-il, savez-vous où j'ai pris

l'idée de ma pièce? Dans un sermon de l'archevêque de Dublin. Je suis donc en règle avec l'orthodoxie. » C'est aussi au . Most. Rev. Richard Whateley » que j'ai entendu attribuer le très-curieux développement de ce paradoxe, que, « Napoléon Ier n'a jamais existé ». C'est une excellente plaisanterie, quelque peu concluante, ma foi! quoiqu'elle ne le soit pas, malhenreusement, tout à fait. La méthode de Dupuis, faisant un mythe de chaque grande réalité historique ou mythologique, ne fut jamais combattue d'une facon plus spirituelle. Des ouvrages de Richard Whateley, la liste serait longue, s'il fallait ne rien omettre. Il a écrit sur les « dimes d'Irlande », sur la « transportation », sur les « difficultés qui se rencontreut dans les écrits de saint Paul », sur les « monnaies », sur les « synonymes anglais », sur « l'origine de la civilisation », enfin de omni re. Son esprit a chevauché dans mille directions diverses, non saus laisser partout un souvenir de son passage. Et puis, il était généreux, et il s'intéressait au progrès de l'éducation plus qu'il n'est d'usage parmi ceux de son état. En politique, sa règle de couduite était : Les mesures et non les hommes, maxime qui peut également convenir, selou la manière dont on la comprend, et aux cœurs les plus audacieux, et aux natures les plus prudentes. Il n'y avait pas un an qu'il avait été élu par l'université professeur d'économie politique, lorsqu'en 1831 il fut promu à l'archiépiscopat : c'est le seul exemple d'un homme d'Église qui soit devenu archevêque sans avoir passé par aurune dignité ecclésiastique. Le remplacer ne sera pas chose facile; mais lord Palmerston a la main heureuse. Le très-révérend Richard Whateley était né en 1787. Il est mort conséquemment dans sa soixante-dix-septième année. L'activité de l'esprit serait-elle donc un brevet de longévité? Les exemples qui teudent à le prouver se présentent ici en foule. Quels hommes excreèrent jamais leurs facultés intellectuelles avec plus de continuité, plus d'ardeur, et une plus prodigue insouciance que lord Palmerston, que lord Brougham, l'un et l'autre si jeunes encore et si vieux?

l'allais citer lord Lyndhurst, qu'on s'était presque accoutumé à croire immortel. Mais il se trouve que cet étonnant vieillard est malade, très-malade même, paratt-il, et peu s'en faut qu'on ne le juge capable de mourir, lui aussi.

# ccin

12 octobre.

# Une sage décision de lord Russell.

Ordre a été enfin donné par le gouvernoment anglais de saisir, à Liverpool, les vaisseaux construits par MM. Laird. Cette décision témoigne de la sincérité et de la sagesse de lord Russell. Elle montre qu'il prend au sérieux les devoirs de la neutraliée, et in '9 a qu'êl ne fléciter. Il va sans dire que les partisans du Sud ici vont gronder. Déjà, n'osant attaquer la légalité de la saisie, qui évidemment n'a été ordonnée qu'après avoir été bien mairée et à la suite de renseignements décisifs, on insinue que c'est là une de cs mesures faites pour aggraver le mal qu'il s'agit de guérir. Les confédéréts, nous assure-t-on, vont être furieux; et quant

aux fédéraux, ils ne verront dans un pareil acte que l'inspiration d'une politique peureuse. On aura irrité les premiers et enflé outre mesure l'orgueil des seconds. Ainsi parlent les avocats des esclavagistes. Ai-ie besoin de signaler le vide de ees plaintes et le vice de ce raisonnement? Si les eonfédérés s'avisent d'être furieux parce que l'Angleterre ne eonsent pas à violer scandaleusement, pour leur être agréable, une neutralité qu'elle a solennellement proclamée à la face du monde, c'est là un malheur dont l'Angleterre fera bien de se consoler; et en ee qui concerne les fédéraux, prétendre qu'à leurs yeux on est lâche dès qu'on est juste, e'est les calomnier gratuitement. Quelque degré d'arrogance qu'il plaise aux ennemis de Nord d'attribuer au Yankee, il est absurde d'imaginer que le peuple de New-York se eroie de force, ayant une affreuse guerre sur les bras, à faire faire aux Anglais ee qu'il veut, et regarde, de sa part, une concession équitable comme une marque de pusillanimité et un aveu de faiblesse. Tout au plus pourrait-on les supposer capables de cet excès de sot orgueil, si le gouvernement anglais avait d'abord refusé ce qu'il accorde aujourd'hui, s'il n'avait agi que sous le coup d'une menace et avec la précipitation de la peur. Mais non : il vient d'ordonner la saisie des vaisseaux construits par MM. Laird, en vertu du même principe et sous l'empire manifeste du même sentiment qui lui avait déjà fait saisir l'Alessandra. Les observations présentées par le cabinet de Washington, loin de respirer la menace, ont toujours été rédigées dans les termes d'un appel à un sentiment de lovanté et de justice. Bref. la décision n'est intervenue qu'après un délai dont la durée prouve la parfaite liberté d'esprit qui a présidé, en cette circonstance, aux investigations du gouvernement anglais.

T. IV.

### CCI

17 octobre.

## Mort de lord Lyndhurst.

Il y a cinq jours sculement que lord Lyndhurst a rendu 'fame, et déjà, antour de son lit de mort, les organes de l'opinion publique ont à peu près épuise le vocabulaire des louanges. C'est à peine si deux ou trois feuilles libérales ont osé méler quelques notes discordantes à ce concert d'eloges et de regrets. Il y a pourtant à redire à l'apothéose du défunt, je le crois. Mais vous savez ce que Victor Hugo met dans la bonche d'un vieux gentilhomme parlant à un roi:

> Nous portons tous les deux au front une couronne, Vous de fleurs de lys d'or et moi de cheveux blancs.

La vieillesse a une majesté dont nul ne se peut défendre; et lord Lyndhurst est mort dans sa quatre-vingt-donzième année.

Quello vieillesse, d'ailleurs, que la sienne! Qui ne le voiu encore venant le 5 juillet 1885, à l'âge de quistre-inigthuit ans, prendre, dans la Chambre des Lords, sa place accontumée; et là, le corps légèrement courbé, la main appuyée sur une rampe construite d'avance pour lui, mais l'œil plein devi et d'ine voix ferme, recommandant à son pays la politique de la vigilance et de la viguent? Ce fit une scène imposante et qui rappelait la séance fameuse où le grand Chatam s'évanouit. Seulement, dans lord Lyndhurst, la force de l'âme se trouva mieux servie par celle du corps.

L'énergie avec laquelle ce viciliard sonna le toxin, an sujet des pensées menacantes supposées au gouvernement impérial; l'émotion juvénile avec laquelle il évoqua le fantone de l'invasion; ses attaques contre le pactique genie de l'évole de Manchester; la façon dont il adjura l'Angleterre de se détier de la confiance, de ne pas économiser sur sa streté et de veiller l'arme au bras; enfin le cri qui termina son puissant discours, ce cri terrible : Væ victis!... que répétèrent, le lendemain, tous les éches de la Grande-Bretagne, voils ce que chaque Anglais avait présent à l'esprit et au cœur, lorsque cette nouvelle a retenti : Lord Lyndhurst est mort.

Aux yeux d'un peuple amonreux de lui-même, que ne couvre pas un tel effort de patriotisme fait par un homme de quatre-vingt-huit ans?

Et puis, la mort a le privilége d'effrayer la critique. Il semble que censurer celui dont elle vient de clore pour jamais les lèvres soit une l'ácheté, et l'on considère volontiers comme faisant partie de la religion des funérailles l'enceus qui brôle autour d'un tombeau.

Ny a-t-il pas dans ce banal hommage rendu à la mort une dangereuse faiblesse, une faiblesse pen digne des mours d'un peuple libre et que désavone une âme vraiment virile? Où la mort puise-t-elle, après tout, le droit de faire concurence à la vérité? Et quelle est donc cette majesté de ce qui dura longtemps et ne dure plus, si le respect qu'on lui doit se compose de mensonges complaisants on de pusillanimes rédicences? Il est permis et il peut paraltre convenible de se taire devant une fosse ouverte; il est permis et il peut

paraitre convenable d'attendre pour parler que la cendre soit refroidie; mais, si l'on parle, faut-il oublier que la veille appartient à la vérité comme le lendemain, et que les morts, les morts fameux surtout, sont la leçon des vivants?

Que John Singleton Copley, né à Boston, d'un peintre de portraits, ait en besoin d'un mérite éminent pour se frayer un chemin jusqu'anx premiers rangs de l'aristocratie anglaise; qu'il ait été un légiste, sinon d'élite, au moins distingué; en politique habile, un homme de parti à la fois souple et vigourreux; qu'il ait marqué sa place parmi les orateurs; en un mot, qu'il y ait en en lui l'étoffe dont la renommée est râte, il serait diffiélie de le nier. Mais ce qui frappe quand on examine sa carrière, c'est qu'il n'est pas une grande dose dont on soit redevable à ses talents, pas une grande idée à laquelle on puisse associer son nom sans réserve, pas une cause qu'il ait servie avec une incontestable et invariable conviction.

C'est en 1817, pendant le ministère de lord Liverpool, daus un procès intenté pour menées démagogiques et metings séditieux, au chirurgien Watson et à Thistlewood, que le fils de Copley donne sa mesure comme avocat. Mis, penant que Wetterell, chargé, conjointement avec lui, de la défense des accusés, met à les sauver tonte l'ardente éloquence d'un homme qui s'oublie dans la poursuite de son but, lui, par un calme réfléchi, par une froideur raisonnée, il trouve moyen de fixer sur sa personne l'attention bien-reillante, reconnaissante presque, de lord Liverpool; si bien que, contre un autre fauteur d'insurrection, Jereniah Bran-reth, ce sont les services de l'avocat des Watson et des Thistlewood-qui sont retenus par le ministre. Les confidences que Copley avait reçues de ses clients dans le premier procès lui servireut à faire condamner les accusés dans le second.

Ce fu par ectte porte qu'il entra dans la carrière du pouvoir. Lord Liverpool l'avait tout de suite deviné. Que fallaiil de plus? La réforme parlementaire n'avait pas encore balayé, en matière d'élections, les écuries d'Augias. On s'arrangea de manière à pourroir John Copley d'un siège au parlement. Dès 1819, il était soliciors général, et en cette qualité, il ent à sontenir, à la suite de Gifford, la scandaleuse accusation d'adultère intentée par George IV contre la reine Caroline. Nommé attorney général en 1823 et maire de rôles en 1826, q'u'une occasion favorable se présentat, et il devenait lord-chancelier. Il le devint par l'élévation de Canning à la dignité de première en 1827. La veille, il n'était que sir John Copley : le leudemain, il fut lord Lyndhurst, ayant pris son titre du nom de l'endroit où il avait vu pour la première fois celle qui depuis fut sa femme.

Ici le caractère de l'homme va se dessiner.

La question vitale du moment était alors l'émancipation des catholiques. Dans le ministère précédent, un honnue la voulait, c'était Canning, et un hombe la repousseri, c'était le chef méme du cabinet, lord Liverpool. Tant que celui-cit à la tête des affaires, sir John Copley, non content de repousser, lui aussi, l'émancipation des catholiques, pronouser contre cette mesure des discontrs véhéments. Mais les rénes de l'État he furent pas plus tot passées des mains de lord Liverpool à celles de Canning, qu'on vit sir John Copley changer tout à coup, à l'égard des catholiques, d'attitude et de langage.

Il s'était prononcé contre eux quand le premier ministre, lord Liverpool, les combattait; il se prononça pour eux quand le premier ministre, Canning, crut devoir les soutenir. Serait-ce que, du jour au lendemain, la lumière s'était faite dans son esprit? Il est, hélas! une circonstance qui dément cette supposition charitable. Canning avait besoin d'un lord-chancelier qui appuyât l'émancipation des catholiques, et lord Eldon aimant mieux renoncer au sac de laine que de manquer de respect aux convictions de sa vie entière, sir John Copley, pour le remplacer et devenir lord Lyndhurst, consentit à brûler ce qu'il avait adoré et adora ce qu'il avait brûlé. C'est peu : Canning étant mort l'année même de son avénement, c'est-à-dire en 1827, le duc de de Wellington lui ayant succédé, et le cours des événements, le progrès des idées, avant fait de l'émancipation des catholiques une réforme désormais impossible à éluder, cette réforme trouva dans lord Lyndhurst, resté lord-chancelier, un de ses plus chaleureux avocats. Il parla pour, en 1829, avec antant de zèle qu'il avait parlé contre, en 1826. On juge si ce fut impunément.

Lord Eldon avait présenté contre l'émancipation des catholiques une pétition de la compagnie des tailleurs de Glasgow. Lord Lyndhurst demandant ce que les tailleurs avaient à voir là : « Il est tout simple qu'ils interviennent, » répondit lord Eldon d'une voix amère et en jouant sur le mot turncoat, qui signifie à la fois en anglais un homme qui retourne son habit et un renégat, « les tailleurs n'aiment pas les turncoats, » La fureur contre le lord-chancelier si subitement converti à la tolérance, était grande parmi tous les pairs protestants, et ils applandirent fort à ce rapprochement de lord Winchelsea : « Un jour, il arriva que, dans le courté de Kent, une femme accoucha de deux immeaux, l'un blanc, l'autre uoir. Eh bien, ce caprice de la nature n'a rien d'aussi extraordinaire que le fait des deux discours dont le noble lord a acconché dans la question de l'émancipation des catholiques. »

Que si maintenant nous passons du ministère du duc de Wellington à celui de lord Grey, et de l'émancipation des extholiques, en 1829, à la réforme parlementaire, en 1832, qui trouverons-nous à la tête de l'opposition contre cette dernière réforme, la plus grande conquête de l'esprit de liberté en Angleterre? Qui? Lord Lyndhurst. Inutile de remarquer qu'il avait cessé alors de faire partie du pouvoir. Il y serait rentré par le rejet de la mesure proposée. Aussi conduisit-il l'attaque avec le courage de l'ambition haletante. Lors de la seconde lecture du bill de 1831, l'ardeur de la lutte lui inspira une éloquence qui lui assigna d'un coup sa place à l'avant-garde des orateurs militants et des orateurs d'élite. D'autres fléchirent, hésitèrent, reculèrent, Lui fut inébranlable. Un instant, il rendit la victoire douteuse, en faisant ajourner la prise en considération de la clause connue sous le nom de « disfranchisement clause ». Ce fut au point que Guillaume IV lui proposa de former une nouvelle administration, de l'essaver au moins, et quoique à cette époque un ministère tory eût été sur un volcan, peut-être la tentative n'aurait-elle pas avorté, si gouverner en sous-ordre eut pu convenir à sir Robert Peel.

Quoi qu'il en soit, la réforme parlementaire triompha des efforts passionnés de lord Lyndburst, et il y eut un moment où le déclaimement contre lui fut extrême. C'était pour le parti libéral un specticle si irritant que celui d'un plébéien jouant avec fant de zele la partie de l'aristoratie, et mettant toutes les ressources de son esprit à bairer au peuple, dans les rangs diuriel il était né, le chemin de la vie publique II ainauit les plaisirs, les membles sompteux, le luxe, les fêtes, et sa femme était de celles qui se piquaient de donner le ton à la mode, ce qui est toujours cotteux: les une chucheirent le moid evénalité; les autres,

plus hardis ou moins scrupuleux, l'imprimèrent dans des libelles pleins de venin.

Lord Lyndhurst poursaivit les libellistes, les réduts, les confondit, et tint tête à l'orage avec une intrépidité que ses ennemis cherchèrent à décrier, en disant qu'il avait un front d'airain. Ce qui est sûr, c'est qu'à cette période de sa vie, il ne lui fallut pas une rédiorre fermeté de caractère pour faire face à des colères qui se croyaient le droit du mépris.

S'il lui fit arrivé de mourir alors, qui sait quelle figure il ferait dans l'històrie? Mais il lui fut donné de vivre assez longtemps pour effacer de l'esprit de ses contemporàties ces impressions functstes; pour mettre, si l'on peut s'exprimer ainsi, entre elles et la postérité, les souvenirs d'une vieillesse sereine, imposante, devenue graduellement étrangère aux petiteses comme aux fureurs de l'esprit de parti, et néamonis ouverte aux inspirations U'un patriotisme incapable de lassitions.

Il possédait d'ailleurs des qualités précieuses. Toujours, en lui, les vertus de l'homme privis tentume des débats politiques n'engendra point dans son œur des rancunes person-nelles. La générosité qui manquait à ses conceptions et à ses idées, il l'eut dans ses relations d'individu à individu. Mais, encore une fois, sa longue carrière n'offer rien d'essentie dont la génération qui suivra puisse faire son profit. On a vu pourquoi et comment il 3 sasocia à l'émancipation des catholiques, dont il avait commencé par ne pas vouloir. De même, plus tard, après qu'il fint remonté sur le sac de laine, par suite du retour de sir Robert Peel au pouvorir, il ne déclara en faver du libre échange, lui protetioniste, que parce que, le ministère dont il était faisant volte-face a, il crut devir faire volte-face avec ses collègnes.

Une mesure dont il est juste de lui attribuer l'honneur est celle qui admit les juifs aux charges municipales; mais, mème en ceci, l'homme public disparait à demi derrière l'homme privé, car l'intérêt qu'il porta aux juifs date de son mariage avec as econde femme, qui était d'origine juive, et des relations nouvelles qui résultèrent pour lui de cette union.

Passerons-nous en revue ceux de ses discours dont on se souvient le plus? Dans l'un, il tonne contre l'émancipation de catholiques; dans un autre, contre la réforme parleuentaire; dans un trisième, contre les Irlandais, e étrangers par le sang, par la laque, par la religion »; dans un quatrième, contre l'administration de lord Melbourne, qu'il unet en pièces, non saus s'attirer, de la part du ministre irrité, cette réponse cruelle : « Qu'il me soit permis de rappeler oz que le contre de Strafford disait du comte de Bristol, auquel le savant lord mérite peu-t-tre qu'on le compare : la malignité de ses procédés était aggravée par les grands talents dont Dieu lui avait accordé l'usage, et le diable l'application. »

Ainsi, partout l'homme de l'attaque, l'homme de la lutte, témoiu la belle harangue que j'ai déjà citée sur les dangers de l'Angleterre et la nécessité pour elle de veiller sous les arnes; mais nulle part l'homme que l'avenir de l'humanité préoccupe, l'homme que possède le grand amour de la race humaine.

Ne soyez pas surpris, après cela, si lord Lyadhurst n'était pas éloquent de cette éloquence qui va chercher le cœure et triomphe par le cœur. Une vive compréhension du sujet, un style sobre et fort, une remarquable charté d'exposition, une logique serrée, une habileté redoutable à manier le sarcame, tels étaitent les traits caractéristiques de son talent oratoire : ils répondaient à la nature de son rôle et suffisaient à son but.

L'homme de loi, du moins, laisse-t-il après lui la trace qu'on chercher vainement sur la route parcourse par l'homme politique? Non, les décisions rendues par lui lorsqu'il était à la tête de la cour de l'Echiquier out heau ténoigner d'un esprit subil et sagace, élles ne sont point considérées dans le monde judicaire comme destinées à faire invisorudence.

Il a donc manqué à lord Lyndhurst, pour vivre beaucoup, de marquer son passage sur la terre par des actes et des pensées de nature à lui survivre; car ce qui importe dans la vie, ce n'est point sa durée, c'est son rayonnement. Qu'on me montre un homme dont l'exisience, prématurément moissonnée, soit néanmoins entrée d'une manière profondé dans celle de ses emblables, je dirai de cet homme qu'il a beaucoup vécu. On pent mourir à la fois jenne et plein de jours.

 $\tilde{\gamma}''$ 

CCV

99 actobre.

### Le frère de mistress Beecher Stowe à Exeter-Hal

Quelle scène extraordinaire que celle à laquelle j'ai sassisté avant-hier au soir, dans Exeter-Hall! Allons, que les auis de la liberté prennent courage, et que les étrangers, auis de l'Angleterre, cessent de craindre pour son honneur! La cause de l'escharage transatlantique n'est pas encore gagnée dans le pays qui donna le jour à Wilberforce et proclama si noblement l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises.

La personne qu'on avait annoncée comme devant parler náveur du Nord devant l'immense auditoire que Exeter-Hall peat contenir, était le révérend H. W. Deccher, frère de cette célèbre nistress Stowe qui, il y a quelques années, it tressaillir l'Europe en lui dévolant tous les mysères de la vie de l'esclave, toutes les turpitudes du commerce où un homme est le marchand, un homme l'acheteur et un autre homme la marchandise.

Pour achever par la parole l'œuvre que sa glorieuse sœur avait si bien servie par la plume, M. Beecher a franchi l'Océan. Hélas-l'qui se serait jamais douté, il y a quelques années, qu'un enfant de l'Amérique aurait besoin de passer les mers pour venir précher l'apostolat de l'émancipation des esclaves en Augleterre! Exore a-je la douleur d'avoir à constater que ce missionaire d'une idée qu'on devait croire si essentiellement anglaise, n'est arrivé an succès qu'après avoir essuré plus d'un revers. Avant son triomphe d'avant-hier, quelle était l'histoire, de sa mission? Il avait été acueilli froidement à Edimbourg; il avait échoué à Glasgow, chose plus surprennte sous quelques rapports; et, à Liverpool, la ville des constructeurs de corsaires à l'usage des confédérés, à l'avrepool, il serait mort, si l'on mourait de cela, sons les grogmennts et les sifflets. A Manchester, seulement à Manchester, il avait trouvé des cœurs avides de sa parole et la smias promptes à l'applaudir, parce que là était le peuple, parce que là son auditoire se composait de travaillelens qui sentent que l'esclavage, c'est le travail déshonot.

Mais enfin, Dieu merci! le voyage de M. Beecher n'aura pas été sans fruit. A Londres, encore plus qu'à Manchester, sa victoire a été de celles qui laissent de longues traces. Le coup portera, cette fois.

Non que son discours soit sans tache. Mais quoi! cela même ajonte à la portée de l'événement. Nul doute qu'il n'ait déployé beaucoup d'éloquence; mais il serait fâcheux que son succès pût être attribué à son éloquence : ce succès, la cause qu'il a plaidée le réclame.

C'était cette cause, grande s'il en fut jamais, qui avait soufflé une si ardente impatience d'entendre l'orateur à tant de gens qui ne connaissaient de lui que son nom; c'était elle qui, avant-hier, avait fait affluer vers Exeter-Hall, dès six henres du soir, — l'ouverture du meeting n'étant fixée qu'à sept — une multande déjà toute frémissante d'enthousiasme. Un torrent qui brise ses digues ne se précipite pas avec plus de violence que n'a fait la foule dès que les portes ont rédé devant elle. J'en parle savamment, car j'ai failli

Entré des premiers, avec mon excellent ami Karl Blind, je subissia fequis une demi-heure environ l'enuni de l'attente, qu'aggravait une chaleur à peine tolérable, lorsque enfiu l'aiguille a nuarqué sept heures. M. Beccher n'avait pas encore paru. Le cri : Time! time! a retenti. En même temps, quedques partisans du Sud, très-claiv-semés, faissient criculer des placards où le président Lincoln étai tataqué et où M. Beecher lui-même était représenté comme ayand tit, au sujet de l'affaire du Trent: « Plutót que de céder aux prétentions des Anglais, la guerre! » Sur ces placards, les mots déluge de sang, attribués à M. Beecher, étaient imprimés en caractères gigantesques. Ces feuilles passaient de main en main. On y jetait les yeux, et l'on souriait de méoris.

Cependant l'orateur n'arrivait pas, et une impatience méiée d'anxiété se manifestait par le cri de plus en plus accentué : Time! I ime! J'ai appris depuis la cause du retard. La foute au dehors était si dense qu'il avait été impossible à M. Beecher de la percer. Des policemen ont dù le porter sur leurs épaules. Il entre enfin. Non, jamais je n'ai vu pareils transports d'enthousiasme. La salle entière était débout; le hurrah national retentissait comme un fonnerre; les hommes agitaient leurs chapeaux, les femmes agitaient leurs mouchoirs. Et c'était hin, je le répète, la cause représentée en ce moment par M. Beecher qu'on applaudissait. La preuve, c'est que, dans le cours de la soirée, cette démonstration s'est renouvelée avec un surcroit de passion, lorsque le nom de M. Lincoln est monté du cœur de l'orateur à ses lèvres.

Une chose véritablement émouvante, c'est que, durant cette soirée mémorable, la salle n'a pas applaudi une seule fois sans que ses applaudissements aient été prolongés et grossis par ceux de la rue. Eutre ceux du declans et ceux du chors, il y avait une communion d'idées si intiume, si profonde, que les derniers acclamaient, sans l'entendre, toute parole que les premiers avaient acclaméet, pour l'avoir entendue. Souvent aussi, le uneeting extérieur, harangué par des orateurs improvisés, poussit des cris d'enthousiasme qui, arrivant jusqu'à nous, produisent sur le meeting indérieur une impression dont rien ne peut rendre le caractère touchant et soleauel. Les âmes se parlaient et se répondaient à travers l'épaisseur des murs.

Ne vous exagérez point, tontefois, la portée de ce récit, La réception faite à M. Beecher par la ville de Londres n'efface malheureusement pas le souvenir de celle qu'il a recue à Glasgow et à Liverpool. Ici même, le grand meeting que je décris et qui a été tenu sous les auspices de la « société d'émancipation » n'a mis, après tout, en lumière que les sentiments des classes populaires et de cette portion de la classe moyenne en qui l'élément intellectuel domine l'élément mercantile. C'est à peine si, parmi les nombreux personnages qui figuraient sur la plate-forme, je pourrais citer un seul représentant bien connu, soit du monde politique, soit du monde fashionable, soit du monde commercial. Le fautenil, qu'on espérait voir occupé par M. Bright, l'était par un modeste magistrat de la Cité, le « city chamberlain ». Des professeurs, des clergymen, des hommes d'étude et de science, voilà ce qui constituait ce que j'appellerais volontiers la moelle du meeting au dedans, le meeting du dehors appartenant presque tout entier à l'élément populaire. Il est vrai que le Londres du mois d'octobre n'est pas le Londres du mois de juin.

Le Londres des celébrids politiques, des hommes riches, cels hommes à la mode, de tous ceux qui ont le pouvoir, ou la prétention, ou la manie de suivre les usages, ce Londres-lè est à la campagne, aux bains de mer, en voyage, et il est piste de tenir compte de cette circonstance. Mais je ne crois pas me tromper en affirmant que, si M. Beccher était veau cia au mois de juin, au lieu d'y veuir a mois d'octobre, le meeting formé pour le recevoir et l'entendre, n'aurait pas présente une physionomie essentiellement différente de celle que présentait celui d'avant-lèur au soir.

Il est possible, comme lord Russell s'est lusardé à le dire dans son discours de Balispowrie, que les partisans du Nord aient la majorité; mais l'influence en Angleterre est, moins que parfont ailleurs, une question de chiffres. Q'il importe que unmériquement l'Angleterre soit d'un côdé, si les « governing classes » sont de l'autre? Or, il me parait certain que le Sud a pour lui préciséement les classes dont l'finifience agit d'une manière décisive sur la direction des affaires. C'est là le mal.

A ce mai il y a un remède. Que les armées du Nord rénssissent à se concilier la victoire, et le Sadi unz bien vite perdu dans les salons, dans les clubs, même dans les chantiers de Liverpool, les sympathies qui lui sont aujourd'hui acquises, — sympathies fort peu sentimentales de leur nature et qui ne tiendraient pas un mois contre la puissadu fait accompli. Il ne sied qu'aux petites gens, aux gens du pemple et à ceux qui professent le culte des idées, de pendre feu pour la vérité, d'adorre la justice à cause d'ellemême et de demander compte au succès de la moralité de ses moyens avant de plier devant lui.

L'espace me manque pour entrer dans l'analyse du discours de M. Beecher, qui, aussi bien, ne renferme rien de tout à fait nouveau. Ce qui importe, c'est la manifestation qu'il a provoquée. Lorsque l'orateur a fait allusion à la saisie des vaisseaux cuirassés de M. Laird, sur l'ordre de lord Russell, il y a eu dans l'auditoire comme un frémissement de joje. Lorsque l'orateur a fait allusion à la manière dont le Times traite les affaires d'Amérique, il y a eu dans l'auditoire comme un Pémissement de colère. « Trois grognements pour le Times », a crié une voix, et les trois grognements ont eu lieu. Ce n'est point la majorité qui, généralement parlant, fait les destinées de l'Angleterre, je l'ai dit et je ne m'en dédis pas; mais, dans les questions où les sentiments de cette majorité éclatent de manière à ne laisser aucun donte sur leur intensité, les classes gouvernantes sont bien obligées de regarder derrière elles, pour voir si toute la nation les suit et jusqu'où elle est disposée à les suivre.

CCVI

96 octobre

#### Même suict.

Somedi deruier, le révérend H. W. Beeeher était traité dans Albion-Hotel, à Manchester, par de nombreux amis. C'était un déjeuner politique. Le maire de Rochdale présidait. Après déjeuner, les convives, au nom d'une cause chère à tous les hommes de œur, ont adressé de solennels remerciments au héros de la réunion et lui ont fait leurs adieux, car il est au moment, je crois, de quitter l'Angleterre.

Est-il besoin de vous dire quel est ce révérend II. W. Beccher qu'on fête ainsi dans la espitale du royaume du roi
Coton? Le bruit de son voyage en Angleterre a dû parvenir
jusqu'à Yous. La lutte ardente, qui, provoquée ou plutôt ravive par ses harangues, s'est engagee autour de son nom, a
été, certes, assez bruyante pour vous être connue. Prêre de
ette célèbre mistres Beccher Stowe à qui l'humanité est
rederable d'un des plus beaux livres, qu'ait jamais inspirés
ramour de l'humanité, M. Beccher est venu de l'Amérique
rappeler aux Anglais ce que beaucoup d'eutre eux, hélas!
commençaient à oublier, après l'avoir lu cependant d'un
ceur agité dans le roman de L'inel Tom's Cobin.

Étranges sont, en vérité, les révolutions que subissent quelquesois les tendances et les idées d'un peuple! Comme

T. IV.

l'Angleterre tressaillit le jour où le grand roman de mistress Beecher Stowe mit à nu devant elle les horreurs de l'esclavage l Pas une voix dissidente n'aurait osé s'élever ici, à cette époque. Si jamais, parmi les femmes, il y eut un succès de larmes, ce fut alors. Qui ne se souvient de cette lettre touchante dans laquelle les dames auglaises de tout rang adjurèrent leurs sœurs d'Amérique d'user de leur douce, de leur puissante influence, en faveur des mères à qui l'institution de l'esclavage permet qu'on arrache leurs enfants pour les vendre; en faveur des enfants dont, aux termes d'un code impie, leurs propres pères ont le droit de trafiquer? Quand elle fut écrite, cette lettre désormais impossible à effacer de l'histoire de l'Angleterre, le Nord et le Sud n'étaient pas aux prises; le coton n'avait pas cessé de suivre sa route accoutumée; le spectacle de la république de Washington divisée, déchirée, ensanglantée, n'était pas encore venu donner aux Anglais l'espoir d'être délivrés d'une rivalité importune. Tout cela est arrivé depuis, et depuis, - le cœur se serre à cette idée. - il a fallu qu'à son tour madame Beecher Stowe adressåt aux dames anglaises, aux tendres signataires de la lettre dont je parlais tout à l'heure, un appel qui est resté sans réponse, sinon sans écho!

Non, je ne connais pas dans l'histoire de phénomène plus doulourex que le changement qui s'est manifesté en Angle-terre, relativement à la quession de l'esclavage, depuis la révolte des planteurs d'Amérique. On a vu la plus influente portion d'un penple qui avait aboil l'esclavage dans ses propres colonies, au prix d'énormes sacrifices, applandir aux efforts et aux succès d'une armée composée de marchands d'hommes. On a vu des corsaires à l'usage des propriétaires de nègres sortir des ports d'un pays qui avait poussuivi le commerce des nègres sur toutes les mers. On a entendu des

hommes proclamer sainte, conforme aux enseignements de la Bible, conforme à la loi de Dieu, l'institution de l'esclavage, et cela dans un pays où Wilberforce est né!

Et, tenz, il y a quelques jours à peine, un membre de la chambre des Communes, M Deresford Hope, arrachait, dans Liverpool, des applaudissements enthousiastes à un nombreux auditoire, en revendiquant pour l'Angleterre la gloire de sympathies ravec le Sud, en niant que, selon l'expression de lord Russell, les partissans du Nord formassent il a majorité; en se moquant de l'attorney général, sir Roundell Palmer, pour ses serupules relativement à l'observance d'une neutralité stricle; que dire encore? en parisant souhiatire pour les paysans d'Angleterre la condition de ces heureux nègres qui, la-bas, sont si bien nourris, si bien vêtus, si régulièrement envorés à l'é-Lise.

Or, pendant que M. Beresford Hope insistait de la sorte sur les bienfaits, immenses et très-enviables, de l'esclavage, un autre membre de la Chambre des Communes, M. Lindsay, se faisait honneur devant une assemblée agricole d'avoir en ce moment chez lui deux biotes illustres, M. Mason et le colonel Lamar. Du premier, je n'ai rien à vous apprendre que vous ne connaissiez déjà; mais, pour que vous ne connaissiez déjà; mais, pour que vous ne connaissiez doir mais, pour que vous ne connaissiez doir mais, pour que vous ne connaissiez doir mais, luindays ye vante, peut-eftre seral-in decessaire qu'its fussent mis au courant des exploits qui font du colonel Lamar un bôte illustre.

Malheureusement, voici le seul qui, dans ma mémoire, se trouve associé à son nom. Il nous souvient d'un drame où figura un yacht nommé le Wanderer. Le propriétaire de ce yacht l'ayant transformé en négrier, quatre cents pauvres Africains qu'il portait furent débarqués en Géorgie. Mais qu'advint-il' Que les autorités édérdies, averties à temps,



ordonnèrent la saisie du vaisseau, le condamnèrent, le mirent en adjudication. Lamar, tel était le nom du propriétaire, le front haut, l'œil en feu, le poing fermé, se rendit sur le lieu des enchères; rossa. - pardonnez-moi ce mot, qui manque au vocabulaire de la chevalerie, - le premier qui osa se présenter comme enchérisseur et racheta le yacht à un tiers de sa valeur, aux applaudissements de ses pareils. Mais le « New-York Yacht Club », dont il faisait partie, prit la chose au sérieux et ne jugea pas à propos d'avoir plus longtemps parmi ses membres un homme qui avait une si forte tendance à changer les yachts en négriers. Le Morning Star, après avoir retracé les circonstances les plus saillantes de cette aventure, se demande si le Lamar qu'elle recommande au respect des peuples civilisés et à la sympathie des âmes chrétiennes est bien le même que celui dont l'amitié gonfle de joie et d'orgueil le cœur de M. Lindsay. En attendant qu'à cet égard M. Lindsay daigne dissiper nos doutes, je dois à la justice de reconnaître qu'il est un acte, en tout cas, dont on ne saurait contester la gloire au colonel Lamar. C'est bien lui, pour le coup, lui l'ami et l'hôte de M. Lindsay, qui dernièrement appelait les agriculteurs du comté de Surrey à bénir avec lui, dans l'institution de l'esclavage, un divin décret de la Providence, attentive à sauver l'Afrique et à civiliser l'Amérique!

Oui, voilà les choses qui sont dites, qui sont écoutées, qui sont applaudies en l'année 1863 de l'ère chrétienne, dans la patrie de Wilberforce.

Vous étonnerez-vous, après cela, si je vous mande que M. Beecher, dans son voyage apostolique en Angleterré, a eu à traverser de cruelles épreuves; qu'il a été presque repoussé à Edimbourg, presque maudit à Glasgow, et bafoué à Liverpool?

Mais serais-ie équitable envers l'Angleterre, si je m'arrêtais là? Non, non, grace à Dien! La justice, la civilisation, le christianisme, l'humanité ont aussi leurs soldats dans ce pays libre et y lèvent incessamment des recrues, Les capitaines, non plus, ne manquent pas à cette armée du droit. Le Sud, combattant pour le maintien de l'esclavage, a contre lui le plus puissant des orateurs de l'Angleterre, M. Bright, et le premier de ses penseurs, M. John Stuart Mill. Si les salons de Londres et les chantiers de Liverpool retentissent de vœux formés en faveur du Sud, le Nord a l'ardent appui des ateliers de Londres et du Lancashire. Si le courant des idées, en haut, va dans une direction, il va, en bas, dans une direction diamétralement contraire. Si le triomphe du Sud est désiré vivement par l'aristocratie, le triomphe du Nord ne l'est pas moins vivement par le peuple, Ici, l'influence politique et sociale, la l'influence morale, numérique; et, entre ces deux forces, un gouvernement qui cherche dans le maintien de la neutralité un moyen de n'irriter à l'excès ni la première ni la seconde.

J'ai constaté l'insuccès de M. Beccher à Liverpool, dans un meeting od dominaient les constructeurs d'Alabamas et leurs agents: il ne faut pas que j'oublie de constater son succès à Manchester, dans un meeting oit dominaient les hommes du penje. Mais ce qui'l convient surtout que je signale à votre attention, c'est ce que j'ai vu et entendu, j'autre soir, à Londres, dans Exeter-Hall. De pareilles seènes consolent de bien des douleurs, et celle-ci ne s'effacters inmisé de mos souvenir.

La foule était immense. Immense aussi a été l'enthousiasme qui s'est manifesté, et lorsque l'orateur est entré dans la salle, et lorsque le nom de M. Lincoln a été prononcé, et chaque fois que l'abolition de l'esclavage a été annoncée comme le dénoûment inévitable de la prodigieuse lutte qui déchire le nouveau monde.

Il est vrai que ce mecting, très-imposant par le nombre, l'était moius par la position politique et sociale de ceux qui le composaient. Ancun personnage hors ligne n'occupait le fauteuil. On n'avait à montrer du doigt sur la plate-forme ancun de ceux doui le nom, quand ils paraissent en public, monte à tontes les lèvres. Ce que le meeting représentait, c'était la portion la plus recommandable et la plus éclairée de la classe moyenne, nite au peuple.

A Liverpool, sentant bien qu'il avait affaire à des marchands, M. Beecher s'était étudié à n'envisager la question de l'esclavage que sons son aspect pour ainsi dire commercial. Ce n'est pas, en effet, au point de vue de la production et de la distribution des richesses seulement que le travail esclave est funeste : c'est aussi au point de vue de leur consommation. 'Au producteur il faut, pour que ses efforts ne soient pas frappés de stérilité, des consommateurs et des consommateurs qui payent. Or, l'esclavage consomme peu et n'achète pas. Dans le sud de l'Amérique, sur une population de douze millions d'hommes, il y a huit millions de blancs et quatre millions de noirs. Si le Sud l'emportait sur le Nord, qu'arriverait-il? L'esclavage, dès qu'on le condamne à rester sur place, se dévore bien vite lui-même. Il ne saurait vivre qu'à la condition de s'étendre. Les planteurs le savent, et c'est pourquoi ils se montraient, avant la guerre, si impatients d'inoculer aux territoires annexés le venin de l'esclavage. Ils n'eurent pas d'autre but quand ils arrachèrent le Texas au Mexique. Vainqueurs, nul donte qu'ils ne cherchassent et ne réussissent à agrandir d'une manière formidable le domaine du fatal principe pour lequel ils se sont armés. La question est donc de décider si les villes

industrielles de ce pays, Manchester, Liverpoot, Glasgow, Paisley, Sheffield, etc., sont intéressées à voir substituer, sur le marché américain, une classe de consommateurs appauvris par la servitude à une classe de travailleurs enrichis par la liberté.

Telles étaient les considérations que M. Beecher avait cru devoir développer à Liverpool : devant son auditoire de Londres, il a fait appel à un sentiment plus élevé, et il a recherché tout d'abord de quel côté était la justice dans cette grande querelle.

On a beaucoup dit et beaucoup répété en Angleterre que l'esclavage n'était pour rien dans les déchirements des États-Unis; que, si ceux du Sud avaient brisé leur contrat avec ceux du Nord, c'était uniquement parce que les premiers se sentaient lésés par ce contrat, parce que leurs intérèts de peuple agricole souffraient cruellement d'une alliance. trop étroite avec un peuple manufacturier; parce qu'en un mot l'Union était pour eux une camisole de force dans laquelle ils étouffaient. Oui, voilà ce que les partisans du Sud ici ont exprimé sous toutes les formes, ont exprimé sur tous les tons. L'argument était si commode! Il était si bien imaginé pour sauver les partisans du Sud du flétrissant reproche de sympathiser avec l'esclavage! Que dis-je? il leur permettait si bien de se poser en défenseurs du droit, en champions de l'indépendance d'une nationalité proclamée? Ces pauvres planteurs! Mais leur cause, c'était celle de l'Italie frémissant sous le joug de l'Autriche, celle de la Pologne soulevant ses chaînes. A ce déplorable sophisme M. Beecher a répondu par la lecture d'une pièce écrasante. .

M. Stephens est aujourd'hui vice-president de la confédération du Sud et, en cette qualité, voue corps et âme à la

cause de la séparation; mais il y ent un temps où nul ne voyait plus clairement que lui tout ce que cette cause avait d'inique, tout ce qu'elle entraînerait de malheurs, tout ce qu'elle contenait de sang. Aussi, quelle fut son attitude, quel fut son langage, lorsque, au mois de janvier 1861, la question de la séparation fut agitée dans la convention de l'État de Géorgie? Rien de plus pressant, de plus décisif, de plus pathétique même que le discours qu'il prononca, dans cette occasion, pour arrêter ceux de son parti aux bords de l'abime sanglant. Que prétendaient-ils faire? Comment pourraient-ils jamais se justifier aux yeux du monde d'avoir ainsi courn att-devant d'une éponyantable guerre civile? Quels étaient leurs griefs? Était-il un seul de leurs droits que le Nord eût assailli, un seul de leurs intérêts que le Nord eût méconnu? Lorsque le Sud avait demandé, pour ses esclaves, la représentation des trois cinquièmes dans le Congrès, estce que cette demande ne lui avait pas été accordée? Lorsque le Sud avait exigé que tout esclave fugitif cherchant asile dans un État libre fût saisi et ramené à son maître, est-ce que cette exigence n'était pas devenue partie de la constitution et n'avait pas reçu de la « Fugitive Slave Law », en 1850, une consécration spéciale? Lorsque le Sud avait convoité de nouveaux territoires où il pût étendre l'institution de l'esclavage, est-ce qu'on ne lui avait pas livré la Louisiane, la Floride, le Texas? Est-ce que, loin d'avoir été opprimé par le Nord, le Sud n'avait pas eu, pendant presque toute la durée de l'Union, la part du lion dans la direction des affaires fédérales, dans la conduite du Congrès et du Sénat, dans le maniement des forces de terre et de mer, dans le choix des fonctionnaires publics?... Ici, les chiffres donnés, par M Stephens sont d'une telle éloquence qu'il fant les laissser parler. Ont été fournis à l'Union :

|                                  | Par | le Sud. | Par le Nord. |
|----------------------------------|-----|---------|--------------|
| Presidents                       |     | 60      | 24           |
| Juges de la cour suprême         |     | 18      | 11           |
| Présidents temporaires du Sénat. |     | 24      | 11           |
| « Speakers »                     |     | 23      | 12           |
| « Attorneys generals »           |     | 14      | 5            |
| Ministres à l'étranger           |     | 86      | 54           |
| Sur l'ensemble des fonctionnaire | 15  |         |              |
| divers dans le département d     | tt  |         |              |
| pouvoir exécutif, environ        | . 1 | 2/3, e  | nviron 1/3   |

Et maintenant, si l'on songe que le Nord, si mal partagé, l'emportait néanmoins sur le Sud par sa population, l'étendue de ses relations commerciales, par l'importance relative du contingent qu'il fournissait soit à l'armée, soit à la marine, et si, d'autre part on réfléchit que c'est le viceprésident actuel de la confédération qui se trouve avoir dressé le tableau statistique que M. Beecher a présenté l'artre soir à l'anditoir d'Exeter-Hall, de quelle sutspeur ne sera-t-ou pas saisi en se rappelant le bruit que certaines gens ont osé faire de ce qu'ils appelaient l'oppression du Sud'

La vérité est, au contraire, comme l'oracteur l'a démontré, qu'avant la séparation c'étaient les hommes du Sud qui avaient la haute main dans les affaires, eux qui avaient rempii les tribunaux de leurs affidés, eux qui dispossient des emplois, eux qui donnaient des officiers aux soldats et aux marins rerutés dans le Nord, eux qui dominaient en un mot. Et certes, lis ne pouvaient reprocher au Nord de vieer l'esclavage au cœur, puisque, même après que la guerre a éclaté, les fédéraux n'ont écrit sur leur hannière d'autre devise que celle-ci : « Rétablissement de l'Union », tant ils craignaient, même alors, de violer, en menaçant l'esclavage, le contrat fédéral qui faisait dépendre l'existence de cette horrible institution du principe de la souveraineté des États!

La vérié est que la constitution obliganit le gouvernement dédéral à respecter l'eschavage, considéré comme institution locale; mais ce qu'elle ne l'obligeait pas à permettre, c'était son extension aux territoires annexés. Cette extension, le Sud la jugeait nécessaire à ses intérêts, tandis que le Nord, à qui son contrat ne l'imposait pas, la repoussait. La crise est sortie de la Le jour où l'election de M. Lincolna fait passer le pouvoir fédéral en d'autres mains que celles du Sud, et a, de la sourte, enlevé au Sud l'espoir d'employer le pouvoir fédéral à changer un principe tolière en un principe conquérant, les planteurs ont pris les armes. Le jour où le Sud a cessé d'être le mairte, il és est dit oppriné.

Mais, dès que l'esclavage sortai de l'Union, n'étai-il pas du devoir du gouvernement fédéral de le traiter, sans plus attendre, en ennemi public? M. Beecher s'est étudié péniblement à montrer romme quoi, sous ce rapport, le gouvernement fédéral était sans reproche. Là, il faut bien le reconnairre, a été la partie faible de son discours. Si, dans les circonstances terribles où le plaçait la révolte du Sud, le Nord avait eu l'heureuse andace de faire tenir dans sa capse celle de l'humanité tout entière, quelle force n'aurai-il pas puisée daus les sympathies du monde, et avec quelle invincible autorité n'aurai-il pas imposé silence aux antipathies de la portion la moins généreuse, mais la plus influente, hélas du peuple anglais! — Mais ne fallai-il pas désarmer, an sein même des Etats-Unis, le mauvais vouloir des démocrates, leur présenter le seul d'arpeau autour duquel ils pussent étre amenés à combattre, celui de l'Union? Ne fallait-il pas couvrir le fossé qui les séparait des républicains? J'entends : c'est-à-dire qu'il fallait ruser avec la situation, sacrifier la morale à une politique d'expédients, faire passer la petite sagesse avant la grande? Triste calcul!

#### CCVI

24 octobre.

# Une chose dont on parle tout bas.

Faut-il que je vous répète en confidence ce que se disent à l'oreille tout bas, dans les hautes régions, quelques personnes accontumées à avoir les nouvelles de première main?

Il s'agit pour moi d'un étrange secret à vous confier, d'un secret que, probablement, tous les journaux anglais, depuis le premier jusqu'au dernier, depuis l'organe le plus indiseret du parti whig jusqu'à l'organe le plus rancunier du parti tory, se feront un devoir patriotique de garder, lorsqu'ils seront arrivés à le connaître. Moi, qui ne suis pas Anglais, je ne me sens pas naturellement de tels scrupules. Et néanuoins... Enfin, si je me trompe, en remplissant jusqu'an bout mon rôle de chroniqueur fidèle, que Dien me vienne en aide! Voici ce que chuchotent entre eux dans leur petit monde choisi les gens bien informés. Relata refero : rien de plus.

S'il faut en croire la rumeur, un personnage politique de ce pays, — le plus haut selon moi et sedon hou el como de accoup d'autres, — se serait avisé d'aimer, après avoir passé de quelque cinquante ans l'âge des amours, une belle fille d'Éree, femme d'un Irlandais. Capidon porte un handeau sur les yeux: tout le monde sait cela; et il n'est pas sir que même un diplomate, edi-il blanchi dans la science d'éviter les écuelis, y voie bien clair lorsqu'il lui prend fantaisie d'être amoureux.

Aussi parle-1-on de lettres qui auraient été interceptées, de preuves érrites qu'on aurait ou qu'on crioriai avoir. Bref, l'affaire est, assure-1-on, devant l'austère cour instituée pour juger les cas de divrores; et comne, dans et pays pratique, c'est la théorie des dommages-intérêts qui est chargée de garantir la sécurité des époux et de veiller à leur hounen, il parafitrait que le mari en question n'estime pas à moins de 20,000 liv. st. la possibilité pour lui de recouver son repos et de porter désormais la tête baute.

Montaigne dit quelque part': « J'en scais qui, à leur escient, ont tiré et prouît et advancement d'une choss » (Montaigne, qui appelle un chat un chat, se sert d'un mot moins vague) « de quo y le seul nom effroye tant de gents.» Ce serait ici le cas, comme vous voyer, à le demandieur obtenait cette modeste somme d'un deni-million de francs qu'il réclame.

L'obtiendra-t-il? J'en doute (1).

Du reste, qui sait s'il n'y a pas au fond de tout ceci une intrigue, un piège tendu, un chapitre ajouté à l'histoire des

<sup>(1)</sup> Le procès a eu lieu depuis, et a été perdu par le demandeur.

diverses manières de s'enrichir ? Les affirmations he portent, bien entendu, que sur le fait d'une action intentée à un personnage important, pour cause d'adultère. Mais l'accusation est-elle fondée ? Nul ne peut dire qu'elle l'est, et il est fort peu vraisemblable ou elle le soit.

Ce n'est pas que le héros présumé de l'aventure n'ait une réputation, depuis longtemps acquise, de grâce et d'amabilité d'une part, et de sensibilité de l'autre; mais enfin son age est, en cette occasion, son meilleur avocat. Je veux bien que l'amour ne connaisse point la règle, ainsi que saint Jérôme l'écrivait à Chromatius : Amor ordinem nescit; mais qu'il lui déplaise en général d'arrêter son vol sur les chênes arides, ainsi que le remarque Horace : Importunus enim transvolat aridas quercus, j'en suis assez d'avis. On cite des exemples de galanterie surannée : pourquoi ? Je suppose que c'est précisément parce qu'ils sont rares. On raconte que Fontenelle, presque centenaire, se laissa choir un jour en essavant de ramasser l'éventail d'une jeune et jolie femme. Comme elle l'aidait à se relever : « Ah! s'écria-t-il, si j'avais encore mes quatre-vingts ans! » Le mot est charmant; mais quelle énorme vanterie, même de la part d'un Fontenelle!

#### CCVIII

98 octob

## A propos de la construction de l'Alabama.

La presse anglaise est fort occupée d'un discours que vient de prononcer dans la salle de musique de Birkenhead M. John Laird, ce fameux constructeur de navires auguel les confédérés d'Amérique doivent d'avoir pu assaillir, piller, beller tant de visseaux de commerce apparteanna à leurs ennemis. Et cet honneur, le discours de M. Laird le mérite, non certes par sa clarté, mais par son obscurité; non par les explications qu'il donne, mais par celles qu'il élude; non par la franchise de ses aveux, mais par la signification de ses réticences.

Dès que M. Laird, s'adressant au public, se mettait à parner chaniters, visseaux, marine, il était tout simple qu'on s'attendit à entendre sortir de sa bouche le mot Alabama, et cette justice lui est due que l'attente du public, a dégard, u'a pas été trompée. Non-seulement il a laché le mot, mais il a vanté la chose. L'Alabama I Quel superbe avaire Diet quand vit-on son pareil? Que les Américains viennent donc maintenant se pavaner, parce que certains de leurs vaisseaux fout, vingt milles à l'heure L'Alabama n'en fait que treize, à la vérité; mais cela a-t-il empéché le hardi corsaire de tenir en échec toute la marine fédérale, de défier la puissence de quatre cents navires l'voila ce qui fait la joie de M. Laird, voilà ce qui l'enivre d'orgneil, d'autant plus que si on lui demande le nom des constructeurs, il peut répondre : « Les constructeurs sont mes fils. »

Très-bien! Mais il est une autre question à laquelle on aurait voulu voir M. Laird répondre : dans quel dessein, pour quel ussge, au profit de qui, au nom de quel principe, en vertu de quelle loi messieurs vos fils ont-lis constitul'Alabame, et les vaiseaux cuirassés qui se dispossient, assure-t-on, à coutinuer ses exploits, lorsque lord Russell en a ordonné la saisse?

C'était là un point fort intéressant à éclaireir.

S'il est faux que, en violation du « Foreign enlistment Act » et au mépris de la neutralité proclamée par l'Angleterre, ces vaisseaux fussent destinés à servir le Sud contre le Nord, M. Laird aurait dû nous le dire.

Si le fait est vrai, au contraire, mais, dans l'opinion de M. Laird, parfaitement légal, c'est ce qu'il aurait dû nous apprendre.

Mais non: sur l'un comme sur l'antre point, le discours est muet. Ce silence parle.

De plus, pour quiconque a l'habitude d'interpréter les apologues, n'y aurait-il pas une confessiou dans le passage de cette harangue où il est fait allusion à la chasse au re-nard? « Lorsque les chiens de chasse, a dit M. Laird, approchent du terrier, le renard les flaire; quand le chasseur arrive, plus de renard. » El Forateur a lui-même comparé l'Alabama an renard, pour les absoudre tous les deux. Que conclure de là, sinon que l'Alabama avait flairé la juscie et savait à merveille à quoi s'en tenir sur la classe que lui donneraient les hommes de la loi? La remarque est du Times.

Autre passage à noter : « Ce n'est pas d'aujourd'hui, »



a naïvement déclaré M. Laird, « que j'ai la main dans les expéditions secrètes. Il y a quelques années, le gouvernement de ce pays jüges bon d'envoyer secrètement des vaisseaux en Chine et dans les divers ports de l'Inde. On prévait une guerre avec la Chine, on craignait de voir les Russes sur l'Indus et l'Emphrate; on avait besoin d'un homme de confiance : le gouvernement ent recours à moi. > El l'orateur a raonté comme quoi il se montra digne, en cette occasion, de la confiance qui lui était témoignée, par le mystère dont l'a couvri l'exécution des ordres qu'il avait reçus. Franchement, il aurait pu se dispenser de cette déclaration. Que la construction de l'Alabama se rapportit au projet d'une expédition secréte, partant peu avouable, eh! mon Dieu, qui done l'ignorait? Mais c'est le secret de la comédie, que ce secret-lb.

Si, après un tel discours, on doute encore de la nécessité absolue de la saisie récemment ordonnée par lord Russell, convenons qu'on y mettra de la bonne volonté!

Mais cette saise sera-t-elle judiciairement sanctionnée, ou bien trouvera-t-on, comme dans le cas de l'Alexandra, quelque autre chief baron Pollock prét 3 annuler la confiscation, sous prétexte qu'il n'y a pas de différence entre vendre des armes à un belligérant et lui vendre des vaisseaux?

Si es sandale devait se renouveler; si le v Foreign enlistment Act » devait être désormais considéré, ou comme un vain chiffon de papier, où comme une loi faite seulement pour qu'on l'élude; s'il devenait loisible au prenier venu de rendre illuseire ou de faire paraître hypoerie, au gré de ses sympathies particulières, de ses intérêts mercantiles, de ses caprices, la politique de neutratile hautement adoptée par son pays; si tout filibustier auquel il prendgait fabitaisie de s'allier à une puissance belligérante était reconnu libre, quoique appartenant à une nation neutre, de construire une flotte dans un port de cette nation, de couvrir des vaisseaux d'une cuirasse de fer, de les envoyer en mer à la distance de quelque trois milles, de les faire suivre de leur équipement, et alors, sans autre forme de procès, de poursuivre, de couler bas, d'incendier les vaisseaux de la puissance adverse.... l'Angleterre se trouverait avoir admis un principe, autorisé une pratique, aussi funestes à son pouvoir naval que destructives des bases sur lesquelles repose, chez elle comme partout ailleurs, la souveraineté nationale.

Pour comprendre l'absurdité vraiment monstrueuse de la tolérance dont M. Laird et ses pareils osent réclamer le bénéfice, il suffit d'observer qu'elle a exposé l'Angleterre au danger d'une guerre affreuse avec les États-Unis. Ainsi, la nation anglaise avait eu beau déclarer, par l'organe de son gouvernement, sa ferme résolution de rester neutre, elle aurait pu, par le fait d'un constructeur de vaisseaux, partisan intéressé ou désintéressé du Sud, se voir accusée de mauvaise foi et engagée dans les plus sinistres complications! Elle aurait eu beau vouloir la paix, il aurait dépendu d'un simple particulier de l'entraîner dans la guerre! La volonté d'un seul aurait pesé d'un poids plus lourd que la volonté de tous dans la balance des destinées de tous!

Fatales à un point de vue général, les conséquences le seraient doublement à un point de vue anglais. L'Angleterre, qui possède l'Australie, le Canada et les Indes, qui a la honille et le fer en abondance, qui dispose des meilleurs bois de construction, et à qui la mer, sa flottante ceinture, permet de former de nombreux, d'habiles et de hardis matelots, l'Angleterre est autorisée aujourd'hui à regarder une guerre maritime comme un jeu où le gain de la partie lui est presque T. IV

assuré. Mais que deviendraient les avantages qui lui sont propres, le jour où, dans une lutte contre l'Espagne, par exemple, elle aurait à compter avec les charpentiers de Pensylvanie; le jour où les ressources maritimes du pouvoir qu'elle aurait à combattre pourraient être doublées, triplées, quadruplées, quintuplées par des vaisseaux qu'auraient construits dans des ports neutres et que lanceraient à la mer tels on tels riches constructeurs de navires, ennemis de sa grandeur ou avides de ses dépouilles? Il y a quelque temps, le Spectator, à l'appui de ces graves considérations, supposait l'Angleterre, qui est si forte sur mer, aux prises avec l'Allemagne, qui l'est si peu, et, comme conséquence du principe en question, il montrait des vaisseaux de guerre se construisant pour le compte de l'Allemagne dans chaque port américain, couvrant l'Océan, courant sus au commerce de la Grande-Bretagne, ravageant les côtes de l'Inde, faisant mouter le prix du fret et de l'assurance à des chiffres ruineux, nécessitant pour les vaisseaux marchauds l'incessante protection des vaisseaux de guerre, et finissant par rendre inévitable une guerre avec l'Amérique. Ce tableau est-il exagéré? Que l'Angleterre adopte, si le cœur lui en dit, la doctrine que recommandent les partisans du Sud, et elle verra!

## CCIN

30 octobre.

## La pratique des transferts.

Vos lecteurs savent-ils l'origine du fameux not échiquiercecchequer) El la el nat croire cettains éphacheux d'exmologies, ce mot viendrait de l'étoffe bigarrée (checkered) qui couvrait la table autour de laquelle, du temps des rois normands, le monarque et les « barons de l'Échiquier» se réunissaient périodiquement pour discuter, en audience solennelle, toutes les questions inferessant l'État et relatives an revenu. C'était là que, deux fois par an, on recevait les comptes et le serment des sherist, lesquels, sous le gouvernement de la conquête, étaient à la fois commandants militaires en temps de guerre, administrateurs des domaines royaux, et officiers du reveau.

Figure, en vérié, pourquoi on a tant dit et répété que l'argent était le nerf de la guerre : il me semble qu'on pourrait le nommer, avec autant de raison, le nerf de la paix. Qu'il soit le nerf du gouvernement, ce n'est pas en Angletter, oil e vote des subsides est l'alpàs et l'oméga de la politique, qu'on sera tenté de le nier. Aussi la diguité du trésorier y est-elle naturellement devenue la plus importante du troyaume. Anjourd'hui, si vous demandez quel est celui des serviteurs publics qui a mission d'être l'âme et le cerveau du gouvernement, — sur qui repose la formation du cabinet, — qu'i fait la distribution de soisciante places

qu'embrassent les divers départements du second degré, —
« qui nonume les juges chargés de présider à Vestinister, »
— qui controlle la nouination des hauts fonctionaires tels que
les ambassadeurs, — de qui dépend la nomination des archevéques et des évêques, — à la recommandation de qui
a reine désigne de nouveaux pairs, — qui enfin a le tire
pompeux de « premier », on vous répondra que c'est le
chef des « lords commissaires de la trésorerie; » que c'est
le « premier l'ord de la trésorerie.»

Non qu'il soit nécessairement tenu, en cette qualité, de remplir les fonctions de ministre des finances, les fonctions de « chancelier de l'Echiquier » : il en a été quelquefois ainsi, notamment en 1841, mais cela n'est nullement de rigueur.

C'est donc, en thèse générale, le second lord commissaire de la Trésorrée qui, sous le nom de « chancelier de l'Echiquier, » a le maniement spécial des finances; c'est lui qui propose le budget; et comme c'est la Chambre des Communes qui le vote, il faut que le lord chanceler soit un « commoner. » Parmi ses priviléges, et ils ne sont pas à dédaigner, figure celui de disposer de 700 bénéfices, ce qui est beaucoup, si l'on songe que la couronne elle-même n'en a pas à sa disposition plus de 950. Mais, pour dictateur financier, il ne l'est certes pass.

En premier lieu, la Chambre des Communes, nul ne l'ignore, tient et tient bien les cordons de la Bourse.

En second lien, la plus notable portion du revenu, soit intérieur, soit extérieur, est versée, pour le compté de l'Echiquier, dans la Banque d'Angleterre, d'oil les ordres de la Trésorerie ne peuvent pas faire sortir un farthing sans que «es ordres a ient été sanctionnés par le « contrôleur de l'Echiquier, » dont l'affaire est de veiller à ce qu'ils soient

en conformité parfaite avec les prescriptions parlementaires, le contrôleur général jouant de la sorte, ainsi que l'observe le Daily Telegraph, le rôle du dragon qui gardait les pommes d'or du jardin des Hespérides.

Jusque-là, rien de mieux. Mais voici où l'abus commence.

Pour les payements à effectuer, les choses se passent comme suit :

La trésoreire s'adresse au contrôleur général pour qu'il ai à autoriser la Branque à mettre au recôtid un payeur général une certaine somme affectée à un certain service. Sur ce, le contrôleur général vérifie ce qui a été dépensé pour ce service, et examine si la somme demandée n'excède pas ce que le Parlement a volé. Une fois rassuré à cet égard, il donne l'autorisation requises. Mais, cela fait, son droit de contrôle cesse. Sa surveillance ne s'étend point à la maire dont les payements s'effectuent, à l'office du payeur général. Il sait que celui-ci doit recevoir tant pour tel service, mais il n'a aucun unoyen d'empécher que l'argent destiné à ce service soit appliqué à la matrine.

Il en résulte que la pratique des « transferts» tend à s'établir de plus eu plus. L'argent voté par le Parlement ne va pas où le Parlement a par ses votes décide qu'il irait; il ne se distribue pas entre les diverses branches du service public conforment aux régles de la souveraineté parlementaire; en un mot, la « clause d'appropriation », sur laquelle le Parlement croit devoir insister chaque anuée, est comme si clie vi était pas.

Cette « clause d'appropriation » remonte, paraît-il, au

règne de Charles II, et fut introduite dans un bill des subsides, non-seulement sur la demande expresse de ce monarque, mais malgré les remontrances formelles de ses ministres.

Charles II voulant à tout prix reculer, en matière de debenses publiques, les bornes du contrôle parlementaire! Le fait, à coup sêtr, est trop étrange pour ne pas méniter qu'on l'explique. Lord Clarendon en donne l'explication que voici: Charles II s'était fait prête de l'argent par divers banquiers; et, s'il attacha tant d'importance à l'adoption de la clause d'appropriation, ce fut afin de n'avoir pas à employer au remboursement de ce qu'il avait emprunté les subsides que le bill lui accordait. Que voilà bien le libéralisme des despotes!

Quoi qu'il en soit, puisque la clause a été maintenue, il faut ou s'en départir en principe, ou s'y conformer dans la pratique. S'y conformer peut n'être pas très-facile, aujourd'hui que les services sont centralisés entre les mains du paveur général; et lorsqu'on réfléchit que, le premier jour de chaque quartier, des milliers de personnes passent par l'office de ce fonctionnaire, on comprend qu'il ne soit pas fort aisé d'acquitter les branches, si diverses, des dépenses publiques, sans perdre un seul instant de vue le principe strict de l'appropriation. Mais la difficulté est-elle insurmontable? Il v a quelque trente ans, la nécessité d'empêcher que les fonds votés par le Parlement pour certains services ne fussent détournés de leur destination propre fit créer un « Burean des comptes » (Audit Board), qui eut charge de vérifier l'emploi des fouds, en ce qui concernait la marine. Plus tard, en 1846, ce système fut étendu aux comptes de l'armée. N'y a-t-il donc aucune possibilité de l'étendre aux services civils? La question vaut la peine qu'on s'y CCX

8 novembre.

## Objections de l'Angleterre au projet d'un congrés européen.

Parmi les hommes politiques de ce pays, il en est un dont l'opinion sur les événements que chaque jour amène a pour moi la valeur et l'utilité d'un thermonètre, Dioué d'un singulier talent d'observation, d'une sagacité pen commune, d'un esprit l'es-fin, il a surtout, à mes yeux, ce mérite qu'il juge au point de vue anglais chaque question qui se présente. Aussi est-ce à lui que je m'adresse le plus volontiers lorsque, après avoir parcourr toute la gamme des appréciations diplomatiques et des commentaires calculés que la presse anglais peut fournir, je désire avoir une idée bien nette de l'impression que tel ou tel fait, tel ou tel discours sont de nature à produire na Anteletre.

Hier, je lui fis visite, et, de retour chez moi, je me hâtai de jeter sur le papier les résultats de ma conversation avec lui. Permettez-moi d'en faire partager le profit à vos lecteurs. NOI. — Eh bien, mon cher ami, que pensez-vous et que vont, selon vous, penser vos compatriotes, du discours par lequel Napoléon III vient d'ouvrir en France la session législative?

Lui. — Que pensez-vous? que pensez-vous? Cela est bien aisé à dire. Mais la réponse n'est pas aussi facile que la demande.

not. - Est-ce que par hasard vous hésiteriez à être satisfait? Si je ne me trompe, le grand ennui ét le grand souci de l'Angleterre étaient la paix qui n'est pas la paix, le repos qui n'est pas le repos. Vous regardiez sans cesse du côté de la France avec inquiétude. Vous aviez toujours présent à l'esprit ce mot de Châteaubriand qu'elle est un nid de querriers. Quelles que fussent vos sympathies pour la Pologne, tontes les fois qu'on parlait d'affranchir la Vistule, vous vous imaginiez voir l'aigle prendre son vol vers le Rhin, Le mâle orgueil que vous inspirait l'attitude de vos volontaires n'était pas sans mélange d'amertume. Vous accusiez d'imprudence, même de folie, les doctrines ultrapacifiques de l'école de Manchester; mais, au fond, vous auriez bien voulu que l'état violent de l'Europe ne vous donnât point tant raison contre MM. Cobden et Bright. Vous approuviez lord Palmerston de jeter l'argent par les fenétres, dans son empressement à construire des forteresses flottantes, à en élever d'immuables, à remplir vos arsenaux. à mettre vos côtes en état de défense, à avoir, en un mot, une paix aussi coûteuse que la guerre; mais lorsque M. Cobden lui faisait un crime de tout cela, c'était en gémissant que vous donniez tort à M. Cobden, et il vous paraissait dur que le fardeau, déjà si lourd, de vos taxes fût rendu plus lourd encore, parce qu'il plaisait à la France d'entretenir sur pied un demi-million de soldats.

LUI. - Rien de plus vrai. Et qu'en concluez-vous?

xot. — Ce que j'en conclus? Mais vous n'avez done pas lu el discours dont je vous parle? Il m'a senhibé y enteudre sonner l'heure du désarmement général. Les jalousies nationales y sont dénoncées comme funcestes et folles; l'ostentation de la force y est signalée comme une cause d'épuisement : une être nouvelle d'apaisément et d'ordre y est morprédite, au moint sédèrée. Quel plus pacifique larga gison prédite, au moint sédèreé d'un homme qui est à la tête de tant de vaillantes légions?

Lui. — Oni, J'en' conviens, le discours pent s'interpréte nais, et je vois dans la Presse que c'est ainsi qu'il est interprété par un éminent publiciset français, peu disposé à se payer de mois, et accoutumé à aller au fond des choses, M. Emide de Girardin. Mási que voulez-vous 70 nest défiant de ce côté du détroit; et vous avouerez que le discours est gagné en clarife par l'omission de la phrase que voici : Deux voies sont ouvertes: l'une conduit au progrès par la conciliation et la paix; l'autre, tôt ou tard, même fatalement à la guerre, par l'obstination à maintenir un passé qui s'écroule. Si vous avez enedus sonner l'heure du désarmennent général, ce ne peut pas être, en tout cas, dans cette phrase. Ce que j'y entends, sour mon compute, c'est le rondement lointain du canon.

Noi. — M. Émile de Girardin, que vous citiez tout à l'heure, répond à cela en excellents termes, quand il s'écrie : « Est-îl donc défendu à la paix d'être virile? »

LUI. — La paix n'a nul besoin d'être virile, lorsque la main qu'elle tend ne trouve que des mains prétes à la serrer : c'est quand le contraire a lieu que la paix sent le besoin d'être virile, et, dans ce cas, elle touche à la guerre. Quand une offre est enveloppée dans une menace, tout dépend : 1° du degré de peur que cansera la menace; 2° des chances que l'offre a d'être acceptée. Aussi le Times, qui avait commencé par saluer dans le discours d'ouverture une espérance de paix, finit-il par apercevoir derrière la phrase en question « une armée rangée en bataille ».

xor. — D'abord ce que vous appelez une menace n'en est pas une. Constater d'une manière générale que l'obstination à ne rien faire de ce qui assurerait la paix mène tôt ou tard fatalement à la guerre, c'est rappeler une vérité que trop de gens oublient; ce n'est pas menacer, c'est avertir.

LEI. — Vous auriez parâtiement raison s'il s'agissait ici d'une vérité énoncée dans un recueil de maximes par un philosophe eonemi de la guerre, écrivant au coin de son feu. Mais quand de telles pardes sont prononcées du haut de la tribune française par un souverain qui, d'un signe, peut mettre en mouvenent cinq ou six cent mille hommes, et qui déclare parler au nom de la première nation militaire qui soit au monde, cels donne à penser. Nous n'avons pas oablié comment la guerre d'Italie soriti de que/ques mots adressés en guise d'avertissement à un ambassadeur.

wot. — Que voilà bien la logique de la défaunce! Quol i il suffit de deux ou trois expressions où la guerre est présentée comme conséquence, nou pas certaine, mais possible, d'une obstination déraisonnable à maintenir ce qui ne saurait plus exister, pour masquer à vos yeux le sens d'un discours dont chaque ligne respire la paix? Car enfin, est-ce que M. Cobden lui-même aurait pu rien dire de plus senés, de plus fort, sur la foite des armenents casgérés, sur les désastreux résultats de la paix armée, sur l'intérêt qu'ont les souverains aussi bien que les peuples à en finir avec la vieille et absurde politique des jalousies mutuelles, de l'ambition

exclusive et des rancunes? De quel langage fant-il donc se servir pour vous convaincre, pour vous rassurer?

LIT. — Pardon! je crains que vous ne n'ayez pas compris. Ce n'est pas la sinérifié de l'empereur des Français qui est iri en question. Il veut la paix, soit; il offre un moyen de l'obteair et de la consacere, e'es cratin. Mais jusqu'où a' l'efficacité du moyen qu'il proces e l'aux voyez bien qu'il a lui-même des doutes à cet égard! : la phrase que nous discutous le prouve.

xot. — Et quel autre moyen d'ériter la goerre anriez-rous à indiquer, je voas prie, qui soit préférable à la convection d'un congrès pacifique des gouvernements? Substituer le poids de la raison au tranchant de l'épèc; appeler les intérêts divers à chercher de bonne foi ce qu'ils ont entre enx de commun, au lieu de recourir au brutal et aveugle arbitrage du canon, n'est-ce pes là une idée large et saine, tout à fait conforme au génie de la civilisation moderne, et qui, venant du chef d'un peuple éminemment guerrier, est un magnifique hommage rendu à la supériorité de l'esprit sur la force?

LUX.— D'accord. Toute application, même restreinte et accidentelle, du leau système de l'abbé de Saint-Pierre serait un bienfait pour le monde. Si donc vous désirez asvoir ce que je pense de la valeur philosophique et morale d'idée émise, peus dirai que, loin d'y outreifre, je la voudrais plus large encore, plas compête, telle enfin qu'elle gerna dans le bienveillant cervenu de l'auteur du l'Projet de paris perpétuelle. Que j'our que colni on toutes les querelles insensées qui, aujourd'hui, ensanglantent la terre, et sont souvent aussi funestes aux vainqueurs qu'aux vaineus, seraient prévenues par l'intervention d'un « tribunal suprême des peuples, » organne pernament, respecté, obét, du droit inter-

national! Malheureusement, h n'est point la question. Le cardinal Dubois appelait les théories de l'abbé de Saint-Pierre les réves d'un honnéte homme; et c'est justement de la même manière que l'idée d'un congrès européen dans les circoustances présentes est appréciée par le Spetator, qui dit en propres termes, et non sans un soupir: That is but a draum.

NOI. — Je vous avoue qu'une pareille objection me touche fort peu. L'esprit humain est ainsi fait qu'il est toujours porté à croire irréalisable ce qui n'a pas encore été réalisé. Vous souriez? A votre aise. Je suis quelque peu utopiste, je ne m'en cache pas, ou plutôt je m'en vante.

LUI. — Et moi, je suis très-Anglais, partant doué de quelque sens pratique, et j'en remercie Dien. Or, à mon double point de vue d'Anglais et d'houmne pratique, j'ai tant de considérations à faire valoir contre votre desideratum, — dans l'état actuel des choses, bien entendu, — que je ne sais par où commencer.

мог. — Essayez.

LUI. — Premièrement, la théorie des congrès de la nature de celui qu'on désire suppose une certaine éducation des espris qui me semble, helas! très-loin d'être faite. Pour que les rivalités de peuple à peuple disparaissent, il ne suffit pas de les décarer absurdes; pour que les rancunes nationales s'éteignent, il ne suffit pas de les gournander. Et tenez, moi qui vous parle, — et je me pique de prendre quelquefois des libertés avec la routine, les préjuées, etc., — J'ai tant de peine, en fait de susceptibilités nationales, à déponiller le viel homme, que l'éloge de l'emperur Alexandre II sur les lèvres de Napoléon III m'a fortement ému. Passe encore si, à côté de cet éloge, celui de l'Angléterre vait trouvé place! Mais non: toute les bounes paroles sont

à l'adresse d'un souverain qui n'a voulu rien accorder de ce que lui ont demandé la France et l'Angleterre unies.

Not. — Vous oubliez que, si elles n'ont rien obtenu, c'est précisément la faute de l'Angleterre, qui s'est unie en effet à la France sur le parchemin des protocoles, mais après avoir fait sonner bien haut sa ferme résolution de ne pas s'unir à elle, le cas échéant, sur le terrain de l'action.

LUI. - Je ne vous dissimule pas que le brusque dénoûment donné, contre notre vœu, à la guerre de Crimée, et le tour donné, contre notre vœu aussi, à l'expédition du Mexique, nous ont inspiré beaucoup de répugnance pour les alliances actives. Nous voulons savoir où nous allons, et nous craignons d'être arrêtés trop tôt ou menés trop loin. Il est possible que notre prudence vous paraisse excessive, peu fondée. Cependant, si vous réfléchissez que l'opinion publique en France est pour nous un livre à demi fermé; que nous ne pouvons juger d'avance des vues et des desseins de la France, sous le régime impérial, par aucun des indices que fournit la publicité d'une presse libre; que vous êtes des voisins dont les mouvements dépendent d'une volonté qu'il ne nous est ni permis d'interroger ni possible de pénétrer lorsqu'il lui convient de rester sous le voile, et dont les décisions sont en général déclarées sondainement, de facon à prendre le monde par surprise; que, par conséquent, nous engager avec le gouvernement français, c'est nous risquer en pleine mer sans avoir de boussole... vous conviendrez que nous sommes excusables de pousser la prudence jusqu'à la timidité. Le jour où la France aurait des institutions analogues aux nôtres, notre alliance avec élle serait sans réserve. Jusque-là, il est dans la nature même des choses que notre rôle soit plutôt celui de l'observation que celui de la confiance. Maintenant, pour en revenir à ce passage du discours impérial dont l'empereur de Russie a si fort sujet d'être content, remarquez que la Russie y est particulirement louée à cause de l'appui sincère et cordial prété par elle à l'empereur des Français dans l'affaire de l'annexion du comté de Nice et de la Savice. C'est un compliment, je le confesse, que nous n'avous pas mérité, nous, qu'on nous adressét; mais il n'en est pas moins vrai que, adressé à la Russie, il donne une signification peu flatteuse au silence gardé à l'égard de l'Angleterre. Il y a, je crois, un proverbe n'entatal qui dit: La parole est d'argent, le silence est d'or. Le silence n'est pas toujours d'or pour ceux à l'égard desquels on le garde. Lisez les commentaires du Times, vous verrez que c'es son avis. C'est à coup s'al re luis de l'appert de la respectation de la respectation de la respectation de la respectation de l'appert de la respectation de l'appert de l'appert

MOI. — Vous aviez bien raison de reconnaître que vous n'avez pas déponillé le vieil homme. Vos remarques sentent la jalousie nationale d'une lieue.

LII. — Justement, et c'est là que je voulais en venir. Cette susceptibilité ombrageuse, que vous condamnez en moi, et que vous éprouveriez très-probablement à una place, voilà, en ce qui concerne le projet de résondre par un congrès des gouvernements européens les problèmes qui les divisent, ma première objection.

Not. - Et la seconde, s'il vous plait?

LET. — Ma seconde objection a trait à la composition nécessire du congrès. Tout parlement, — et le congrès n'aurait de signification que comme parlement diplomatique, tout parlement implique des mandants d'une part, et d'autre part des mandataires. Or, par qui les peuples seraient-lis représentés dans votre congrès! Par les gouvernements? Ce serait fout un saus doute si, partout comme en Angleterre, les hommes du pouvoir n'étaient que des serviteurs publics (public sercents). En 12-1-11 de la sorte? Croyez-vous, par exemple, que la Pruïse se jugera bien représentée par les envoyée de M. de Bismark, ou par M. de Bismark lui-même? Mais pourquio nommer la Prusses Yovez-rouss fû la Russie figurant dans le congrès pour le compte de la Pologne, et l'Autriche y parlant au noun de Venise! Co seraient de plaisants mandataires, que vous en semble ?

xoi. — Vous ne prenez pas garde que, dans le congrès, la Pologne ue serait représentée par la Russie, et Venise par l'Autriche, que nominalement en quelque sorte, et au point de vue de ce qui existe: au point de vue de ce qui d'astre précisément de changer, les vaiss mandataires de la Pologne, de la Hongrie, de Venise seraient relles des puissances de l'Europe qui associent au triomphe du droit l'intérêt de l'ordre européen et la consolidation de la paix dans le monde.

LCI. — C'est-à-dire que vous auriez une assemblée dans laquelle les mandants supposés n'auraiter basé qui sevent lables adversaires que leurs mandataires officiels! La combination est singulère. Mais passons. Le but du congrés, dans l'acception la plus générale du mot but, serait, si j'ai bien compris le discours de l'empereur des Français, d'aviser à un remaniement de la carte, par consentement mutuel, un, nour narie net, de faire table rase des traités de 1818.

voi. — Ce n'est pas cels. Il s'agirait de substituer quelque chose à rien; je me trompe: il s'agirait de remplacer par un étifice stable un édifice croulant de toutes parts, et qu'on ne saurait s'obstiner à soutenir sans condamner l'Europe à une désastreuse alternative de révolutions violentes et de contre-révolutions oppressives.

LUI. — Fort bien. Mais, tout d'abord, étes-vous sûr qu'aucuue des puissances à convoquer ne trouvera les inconvénients d'une pareille tentative plus considérables que ses avantages? La Russie, dont on mettra en question la souveraineté concernant la Pologne...

xoi. — Je vous arrête, et j'appelle votre attention sur ce passage du discours de l'empereur: « La Russie l'a déja déclaré, des conférences où toutes les autres questions qui agitent l'Europe seraient débattues ne blesseraient en rien sa dignité. »

LUI. — A mon tour, je vous prie de vous rappeler qu'en e qui uouche la Pologne, le prince Gortschakoff à reconnu qu'aux trois puissances copartageantes, la Russie, la Prusse et l'Autriche, le droit de conférer sur son sort. D'alleux, Russie n'est pas la seule puissance dont nous ayons à étudier les dispositions. Vous comptez l'Angleterre pour quelque chose, j'imagine.

мот. — Sans doute; mais je ne vois pas pourquoi l'Angleterre ne se joindrait pas à cette paeifique croisade.

LUK — Croisade! Et contre quoi? contre les traités de 1815, auxquels elle a tant contribué elle-nuéme? Vous nous supposez une abnégation bien grande, vous nous jugez capables de repentirs bien héroiques!

xoi. — Pas du tout; je vous juge simplement capables de vous rendre à l'évidience. Est-ce que les traités de 1813 peuvent encore être regardés comme ayant en Europe force de loi? Est-ce qu'ils n'ont pas été violés mainte et mainte fois violés, par la hataille de Navarin, au profit de la Russie; violés, par la édemenbrement de la Hollande, au profit de l'Autriche: violés, par la conquête de la Lombardie, au profit du l'Hémont; violés enfin, s'ous le voulez, à notre profit, par l'annexion de Nice et de la Savoie? Le mot de l'empereur est vrai : « Les traités de 1813 ont cessé d'exister. »

LUI. - En partie, oui; mais ce qui en reste est certes assez considérable pour qu'on y regarde. Dans l'énumération des peuples qui ont tiré avantage des brêches faites aux traités de 1815, vous n'avez pas nommé l'Angleterre. Comme le monde n'a pas atteint le bienheureux millenium, et que les peuples ne sont pas tout à fait prêts, monsieur l'utopiste, à terminer leurs différends par un baiser Lamourette, permettez à mon égoïsme d'Anglais, en attendant que l'égoïsme national soit passé de mode, une réflexion assez naturelle. Je vous accorderai, pour que nous restions bons amis, que la France hait les traités de 1813, d'une haine tonte cosmopolite; mais avouez que, cette fois, il se trouve v avoir au fond de son cosmopolitisme une forte dose d'intérêt national. Par rapport aux traités de 1815, il y a entre l'Angleterre et la France cette différence essentielle, qu'ils ont été en grande partie voulus et faits par la première, tandis qu'ils ont été subis par la seconde; que la première y a cherché une garantie d'équilibre européen, tandis que la seconde v a vu, en même temps qu'une insulte à son honneur, une atteinte à son pouvoir. Lors donc que vous proposez à l'Angleterre de concourir avec vous à la destruction radicale des traités de 1813, vous ne lui donnez rieu, et vous lui demandez beaucoup!

MOI. — D'où vous concluez, je pense, que le concours de l'Angleterre est peu probable.

Lui. - Précisément.

Mol. — Il ferait beau voir l'Angleterre s'isoler dans une question semblable!

LUL — Et qui vous a dit qu'elle aurait à s'isoler? Croyezvous, de bonne foi, l'Autriche très-disposée à soumettre ses prétentions sur Venise au jugement de la Russie, qui a tant de griefs contre elle; à celui de la France, qui iui a enlevé la Lombardie; à celui de l'Angleterre, qui a salué d'un cri de joie l'unification de l'Italie? Et la Prasse, croyez-vous qu'elle coure de gaieté de cœur au-devant d'une discussion où la possession des provinces rhénanes serait, peut-être, qui sait? au nombre des questions débattues?

non.— J'admets que, chaque nation a des intérêts particuliers qu'elle peut craindre de compromettre, ou ne se soucie pas de laisser discuter; mais la question est de savoir si elles n'ont pas toutes un intérêt commun, — et celui-là d'un ordre supérieur, — à metre un terme à cette situation incertaine, provisoire, agitée, qui renferme toutes sortes de périls, force l'Europe à faire paxte avoc l'imprévu, et ne permet à personne de s'endormir le soir sans la crainte de s'éveiller le lendemain au bruit du canon. Vous parlez de l'Angleterre? Serai-ce d'aventure qu'elle n'a aucun intérêt; à ce que la paix générale soit assise enfin sur des bases fixes et soilées, elle, la nation industrielle et commerçante par excellence?

LUI. — En vérifé, il semble, à vous entendre, que les gouvernements viient qu'à se réunir en congrès pour que le germe de toutes les querelles soit à jamais extirpé. Mais songez donc, de gràce, que les questions à résoudre soit de questions énormes; que prétendre les résoudre toutes à la fois d'une manière théorique, à l'avance, en vertu d'un accord supposé entre des gouvernements dont chaeun a sa solution qui, à ses yeux, est la honne, c'est se plonger dans un océan de conplications. Le roit e Danemark, qui, l'antre jour, se déchariit bien résolu à proclamer la république en Danemark plutôt que de céder sur la question da Slessig, et qui est sir de l'appui de l'Angleterre, se montrerait-il plus accommodant que l'Allemagne, ou l'Allemagne se mou-trerait-elle plus accommodant que l'Allemagne, ou l'Allemagne se mou-trerait-elle plus accommodant que l'Allemagne, ou l'Allemagne se mou-trerait-elle plus accommodant que l'Allemagne, ou l'Allemagne se mou-

pensations à donner à l'Autriche pour la cession de Venise et l'indépendance de la Hongrie? Si l'on proclamait la rive gauche du Rhin française, est-il un dédommagement imaginable que la Prasse consentit à accepter, si tant est qu'on en eût un à lui offrir? et vous paraît-il probable que le neveu de Napoléon 1er consente à ce qu'on proclame la rive gauche du Rhin allemande à perpétnité? L'occupation de Rome, que le gouvernement impérial a eu sans doute ses raisons pour prolonger d'une manière judéfinie, au grand désespoir de la cour de Turin et au grand mécontentement de nos hommes d'État de Downing Street, cette occupation cessera-t-elle soudain d'être motivée parce qu'on se sera réuni autour d'un tapis vert? Et tout cela, ce n'est rien encore à côté des questions de Pologne et d'Orient, De l'immense difficulté de concilier le respect dù au droit avec les ménagements dus à la force, nous avons une preuve assez frappante dans le triste résultat des négociations que vous savez. Quelle probabilité y a-t-il, je vous prie, que la Russie accorde à un congrès ce qu'elle a si péremptoirement refusé aux sollicitations unies, on pourrait presque dire aux sommations concertées de trois puissances telles que la France, l'Angleterre et l'Autriche? Supposons un refus; la situation serait après ce qu'elle était avant, Supposons, au contraire, que la Russie soit prête à faire preuve de bon vouloir, son bon vouloir pourra être mis à l'une ou à l'antre de ces deux éprenves : ou bien on lui demandera pour les Polonais une représentation nationale, un régime sincèrement naternel, des garanties; - ou bien on lui demandera pour eux l'indépendance. Dans le premier cas, les Polonais, qui connaissent par expérience la valeur des garanties, se croiront sacrifiés, et le feu continuera de couver sous la cendre. Dans le second cas, il est certain que la Russie ne fera pas gratuitement la concession exigée. Il lui faudra une compensation : Jaquelle ? Lui offrira-t-on Constantinople en échange de Varsovie? Avant de sonscrire à un parail échange, l'Angletere dépensarit, pour l'empédier, son dernier homme et son dernier écu. La question de Pologne et celle d'Orient ont des affinités redoutables! Ne le sentez-vous nas?...

not, — Si vous tenez à me bien convaincre que la besogne ne sera point aisée, vous prenez une peine innifie; j'en suis convaincu d'avance. Mais fau-l'i dong ne tenter que ce qui s'accomplit sans effort? Un congrès est-il donc chose si extraordinaire? N'est-ce point par un congrès que fut réglé, en 1815, j'état de l'Europe?

LUI. - L'exemple est mal choisi comme preuve de l'efficacité des congrès, puisque celui de 1815 n'a, selon vousmême, rien établi de durable, rien qu'il soit ou convenable ou possible de maintenir. Et puis quelle différence entre les deux énounes l En 1815, on sortait d'une conflagration générale : l'esprit de révolution avait donné tout ce qu'il contient d'agitations et de secousses; la guerre avait donné tout ce qu'elle contient de fureurs ; il y avait eu des souverains dépossédés, des territoires démembrés, des peuples partagés; le sol de l'Europe, au moins dans l'opinion des divers cabinets, était ionché de ruines qu'il fallait à tout prix déblaver: la fatigue était universelle, le besoin de repos immense : Napoléon avait fait peur à tous les gouvernements; et la crainte qu'avait inspirée le danger de tomber sous la domination d'un seul, la nécessité de se prémunir contre le retour d'un tel danger créaieut à toutes les grandes puissances européennes, la France exceptée, un intérêt commun, leur assignaient un but commun, les ponssaient irrésistiblement à faire cause commune. D'antant qu'elles n'avaient pour cela qu'à continuer de s'enteudre. Leur concert pendant la guerre les menait par une pente naturelle au concert qui devait la clore. Le congrès de 1815 ne fut que la coalition passant du champ de bataille dans le chambre du coaseil. Arranger ce qui avait été violenment dérangé, voilà ce que l'Europe se proposa en 1815; aujourd'hui, ce qu'on hi propose est de déranger, au contraire, ce qui se trouve arrangé taut bien que mal.

not. — Cela vous plait à dire. Quoi ll'union contre nature de la Pologne à la Russie et de Venise à l'Autriche sont des arrangements que nous devions craindre de troubler?

LUI. — Remarquez qu'à cet égard, il ne s'agit ni de votre appréciation ni de la mienne, dont le congrès n'aura pas à se préoccuper. Il nous est assurément fort permis de ne pas trouver de notre goût ce que vous appelez une union contre natre. Mais il est douteux que la Russie, que l'Autriche, soient ici de notre avis. Et c'est à la difficulté, there is the rub, comme dissit Shakspeare. Je conçois qu'on accueille avec transport à Turin l'idée d'in congrès, mais si on l'accueillait à Vienne sans froncer le sourcil, cela m'étonnerait fort.

мог. — Serait-ce, par hasard, sur un refus de l'Autriche que l'Augleterre compte?

LUI. - A quoi bon cette question?

voi. — C'est que je suis frappé du langage équivoque de quelques-mus de vos journaux importants, le Times, par exemple, et le Morning-Post. Il est clair qu'au fond, la proposition d'un couprés leur déplait souverainement; néammoins, ils affectent à cet endroit une sorte de résignation philosophique vraiment exemplaire. Après avoir nettement douné à entendre qu'une semblable tentaire n'a guère chance de r'éussir, ils déclarent n'avoir pas d'objection à ce que, le congrès une fois formé, l'Angleterre y prenne place. Si, comme je le soupconne, c'est là une tactique, elle est

habile. L'Angleterre, tout en se donnant le mérite de la bonne volonté, se promettrait d'abriter son refus derrière le refus prévu de l'Autriche. Ai-je deviné juste?

LUI. - C'est possible. Et quand même cela serait?

моі. — Dans ce cas, l'Angleterre n'aurait pas le droit de se plaindre s'il arrivait que, faute de pouvoir défaire le nœud gordien, on le tranchât d'un coup d'épée.

10. — Si le coup doit être frappé, mon impression est qu'un congrès ne le décourrarit pas. Aussi bien, daus un congrès comme ailtens, hélas! e qui fait loi, e n'est pas la raison, c'est la force. Le poids de chaque vote y est proportionné au nombre des canons dont dispose chaque votant. Au congrès de Vienne, quand M. de Talleyrand voulut dissuader l'emperru Alexandre de gardre sa proie, la Pologne, Alexandre répondit qu'il avait 200,000 hommes dans le docké de Varsorie. L'argement partu irréfutable.

Moi. - Ainsi, selon vous, le congrès c'est la guerre?

LUI. - Je ne dis pas cela.

nor. - Et que dites-vous donc?

Lui. - Que ce n'est point nécessairement la paix.

#### CCVI

# f f novembre

### Les « médecins Tant mieux » du parti libéral.

Le parti libéral en Angleterre a, comme le parti conservateur, ses optimistes.

Ce qui le prouve, c'est l'extréme hénignité des commentaires auxquels donne lieu, de la part de certains organes accrédités de la presse libérale, le discours que le roi de Prusse a naguère adressé au nouveau parlcment prussien. C'est merveille de voir comme les choses se péignent en beau dans l'imagination des optimistes dont je parle.

A les entendre, si le prince royal a été rappelé d'Angleterre à la hâte, c'est parce que le roi vonlait l'avoir à sa droite lorsqu'il haranguerait ses fidèles communes, et montrer par là son désir de rapprocher sa politique des vues, plus acceptables, de son fils

Du resie, disent-ils, est-ce que le discours même du roi n'annonce pas une tendance à la conciliation 7 bédarer qu'on souhaite ardenment le terme de discassions désagréables n'a rien en soi qui 'équivaille, strictement parlant, à tendre la branche d'olivier. Le souhait est assez banal pour qu'on le soupone de n'être pas sincère. Et toutelois, si 'fou considère que ces paroles ont été soufflées par un ministre arrogant à l'excès; qu'elles sont tombées des l'èvres d'un monarque entiché de son droit divin, et que la théorie de l'obbéssance

passive est naturellement la seule qui soit du goût d'un souverain dont la famille compte cent soixante-trois ans de grandeur princière, on devra convenir qu'il y a là une espérance au moins lointaine de compromis. De quelle mauière, d'ailleurs, s'exprime le discours sur les points en litige? Oue M. de Bismark et ses collègues n'aillent pas jusqu'à reconnaître à la Chambre le droit de refuser les subsides, c'est tout simple : en réalité, ce droit n'est pas écrit clairement dans la Constitution; les taxes en Prusse ont un caractère de permanence; elles ne sont pas votées pour l'année; le parlement peut refuser sa sanction à des impôts additionnels, mais non abolir ceux qui ont été déjà votés; et, de quelque facon qu'on juge le mérite de cette pratique, toujours est-il qu'elle s'appuie sur une interprétation assez admissible du pacte octroyé à la Prusse. Cela étant, n'est-ce donc rien, de la part de M. de Bismark et de son maitre, que d'admettre le droit des représentants de la nation à exercer sur le mouvement des fonds de l'État un contrôle, sinon absolu, du moins partiel et déterminé? Et l'ordonnance sur la presse, n'est-ce rien que d'en être venu à la présenter comme une mesure temporaire, une mesure à modifier? Reste la question de l'armée, sur laquelle le roi paraît bien résolu à ne pas céder. Mais, franchement, est-ce le moment pour la Prusse de diminuer ses moyens de défense? Sur ce point, le parti libéral pouvait avoir raison pendant les deux sessions précédentes; mais est-il sûr qu'il eût raison aujourd'hui, quand la Prusse a derrière elle le congrès de Francfort et devant elle le congrès de Paris?

Ainsi pensent nos médecins Tant mieux. Singulières illusions que les leurs!

Et tout d'abord, qui leur répond que, si le prince royal a été rappelé à Berlin, ce n'est pas pour qu'il paraisse complice de la politique qu'il a semblé condamner, ou, parce que, en la condamnant, il n'a fait que jouer le jeu de tous les héritiers présomptifs de la conronne, passés, présents et futurs? Les libéraux anglais n'en sont pas, je suppose, à ignorer que leur George IV, avant d'être George IV, était le protecteur. J'ani. Tallié nollique de Pox et de Shéridan.

En ce qui touche le budget, où voit-on que le discours du oi de Prusse fasse, je ne dirai pas une conocession, mais l'ombre d'une concession? M. de Bismark invite la Chambre à s'unir à lui pour reconnaître que son interprétation des clauses financières de la constitution est la bonne. Quel selfort d'humilité! Quel pas vers le Embrassons-nous et que ca finisse!

L'ordonnance, sur la presse est à modifier, fort bien; mais dans quel sens? Tout est là. l'ai sous les yeux le projet que mois apporte, aujourd'hui mêue, ine feuille allemande, et les premières lignes n'apprennent que si un journal, après avoir été condamné pour un délit, se rend, dans le délai de cinq ans, compable de récidive, ce journal cesse par ce seul fait d'exister. Si c'est de cette sorte que M. de Bismark entend la paix, comment donc entend-il la guerre, juste ciel !

Quant à la question de l'armée, nul doute que les événements récents ne lui donnassent un nouvel aspect, si la véritable force de la Prusse consistait dans l'importance de son armée permanente et d'une organisation militaire modelée sur ce qui constitue ailleurs le malfaisant pouvoir de l'esprit de conquéte. Mais la Prusse ne songe pas, que je sache, à conquérir; ce qu'elle veut, c'est qu'on la respecte. Elle ne convoite pas les frontières de sex voisins; ce qu'il lui fattr, c'est qu'on n'envalsise pas les siennes. Or, une puissonte landweirt, voilà le moyen dont la nature est appropriée à celle du but. Tout ce qu'on déretil à la landweir pour le donner à l'armée permanente, on l'éterait d'abord à la liberé dour le donner au despotisme, et eusaite à la défense de la Prusse par l'emhousissme du patrioisme, pour le donner à la défense de la Prusse par les gros bataillons, lesquels ne valent qu'à la condition de a voit pas affaire à des bataillons plus gros encore. A-t--on oublié ce qui renversa Napoléon en de l'allenazené Ce fut l'enervieue l'an des soudaitoins armées!

La Chambre prussienne fera donc bien d'être ferme, si elle tient à remplir as mission, et si elle en est digne. Le peuple, en mettant en face de M. de Bismark une majorité, bien comptée, de 260 voix, a proclamé assez haut sa velonté et montré assez calirement de quel côté doit tôt on tard-pencher la balance.

Il est curieux de rapprocher des plates appréciations de certains journaux anglais la pièce suivante, expression vivante des sentiments d'un homme d'une haute intelligence et d'un grand cœur, qui honore son pays par la manière dont il le défende et le représente h'êtrapper; J'ai nommé Karl Bind. Ce qui était à faire, selon lui, se réduisait à ces quatre points.

- 4º Ne pas applaudir le roi et écouter en silence le message du gouvernement;
- « 2º Déclarer sans retard que l'ordonnance de la presse est un attentat contre la constitution; qu'administrer sans budget revient à voler le trésor avec effracion, et que ceux-là doivent être accusés de violation du pacte constitutionnel et de trahison qui se rendraient compables de pareils actes;
- '« 3º Décider que, dans ce cas, il est du droit et du devoir de tout bon citoyen de refuser le payement des impôts et que les membres de la Chambre s'engagent vis-à-vis l'un de l'autre à en donner l'exemple;

« 4° S'ajourner volontairement, au cri de « Vivent les « droits du peuple! »

Je vons ai fait connaître l'opinion des 'médecins Tant nieux du parti libéral anghais; mais n'allez pas croire que ce parti ne renferme aucun médecin Tant pis. Beaucoup d'Anghais de ma connaissance, gens d'ailleurs très-peut friands de meusres révolutionaires, estiment néamnoins qu'aux grands maux il faut les grands remèdes; qu'on n'évite pas toujours le choc en prenant la fuite; que l'évige, loin d'appeler le péril, l'écigne; que les révolutions, après tout, doivent être mises sur le compte non de cerv qui les font, mais de ceux qui les rendent nécessaires; et que plus on aura l'air de craindre M. de Bismark, plus il sera tenté de faire dire à son maître : « Le roi ne rendra pas son fipée. »

## CCXII

17 novembre

## Mort de Frédérie VII; le Danemark et l'Allemagne e présence.

La mort de Frédéric VII, roi de Danemark, a causé une vive sensation en Angleterre.

Pour ce qui touche la personne du monarque décédé, la presse anglaise a été unauime dans l'expression de ses sympathiques regrets. Journaux libéraux et journaux conservaź

teurs, se sont accordés à louer, dans le défunt, un esprit ouvert aux idées généreuses, une âme ferme, un caractère résolu, et l'inétrantable volonté de défendre à tout prix, contre l'Allemagne, ce que le Danemark considère comme son domaine.

Il était difficile, en parlant de Frédérie VII, de passer entierement sous silence les aventures de sa vie privée, le scandale de ses amours, ses querelles avec sa première feunne, fille cadette du roi Frédéric VI; son emprisonnement dans la forteresse de Frédérici, par ordre royal; son divorce, son second mariage, qu'un second divorce brisa, et enfin sa liaison avec cette Louise-Christine Brasmussen, qu'i trà d'un magasin de modes pour en faire, sous le nom de contresse de Danner, sa souveraine. Mais il est conveun que ertaines faiblesses comptent de droit parmi les priviléges du rang suprême. Si nos gros péchés, à nous, simples mortels, n'étaient réputés peccadilles chez les dieux, serait-ce la peine d'habiter l'Olymore?

Remarquons, d'ailleurs, que les faiblesses de Frédéric VII, loin de le rendre impropre à l'accomplissement du rôle que lui assignaient les dangers du Damenark, lui créèrent la nécessité de jouer ce rôle sans hésitation, sans arrière-peusée, bravement et bien. L'impopularité qu'elles étaient de nature à lui attiere, et dont l'incendie d'un de ses châteaux au fut que le plus d'armatique symptôme, lui fitu nelo de s'identifier tellement avec la cause du Damenark qu'il faillút la frapper pour arriver jusqu'il bi

Danois dans l'âme, il le fut doublement à cause de ce qu'il avait à se faire pardonner. L'année où il ceignit la couronne (1848) fut celle où Louise Rasmussen devint favorite en titre, et ce fut celle aussi où, appelé à combattre l'iustrrection des habitants du Slesvig et du Holstein, qu'appuyaient les armes de la Prusse, Frédéric VII eut l'occasion de personnifier en lui cette grande passion du peuple danois menacé par l'Allemagne: la haine de l'Allemagne.

C'est justement de cela que les Anglais lui savent gré. Ils regrettent en lui un prince vraiment danois, c'est-à-dire anti-allemand jusqu'à la moelle des os.

Et pourquoi? D'oi vient que l'Angleterre, dans cette question du Slesvig-Ilolstein, met tant de passion à prediction parti pour le Danemark contre l'Allemagne? Est-ce par amour platonique du droit? J'avoue qu'envisagée au point de vue du droit, la question ne me parait pas aussi facile à résoudre que beancoup de gens is l'inaaginent.

Le Holstein, il ne faut pas l'oublier, est allemand, nonseulement parce qu'il appartient à la Confédération germanique, mais parce tout en lui est allemand : son histoire, ses institutions, sa langue, ses babitudes sociales, ses aspirations politiques.

Quant au Slesvig, il ne fait point, il est vrai, comme le Holstein, partie de la Confédération germanique, et l'on ne peut nier que l'édiement danois ne domine dans les districts du Nord; mais, même dans le Slesvig, c'est la langue allemande que parle la majorité des labitants; c'est la la pensée allemande qui règne dans les villes et dans tous les grands centres; c'est l'àme de l'Allemagne qui respire, de-puis des siècles, dans les lois et les usages du pays; c'est au parti de l'Allemagne qu'appartient, dans la Diète provinciale du Slesvig, la majorité des députés, et c'est en allemand que leurs voux s'expriment.

De l'énergie du mouvement qui éloigne du Danemark le Slesvig et le Holsteiu, il existe un témoignage irrécusable: l'insurrection populaire de 1848. Vainement Frédéric VII, à peine sur le trôue, essaya-1-il de gagner les duchés par l'offre d'une Constitution nouvelle qui semblait les mettre aru no pied d'égalité avec le Danemark : cale même les effraya, tant ils tenaient à ce qui leur restait encore d'indépendance. El lorsque en 1848, le parti libéral, à Combague, mella parmi ses veux révolutionnaires, nés du contrecoup moral de la Révolution de février, le veu que le Slessirg filt transformé définitivement en prorince danoise, qu'arriva-til \*Le feu prit aux duchés : une guerre sortit d'une révolte; un gouvernement provisoire fut établi, et l'on vit des députés du Slesvig sièger dans un Parlement allemand. On sait combien la lutte que je rappelle tut aleranée; elle dura prése de trois ans, de 1848 à 1851.

A la vérité, le courage des Danois fut mis à nne rude épreuve, la révolution qui éclata au mois de mars à Berlin v avant rendu le séjour de la garnison peu désiré, peu désirable, et la Prusse avant envoyé les troupes demeurées sans emploi au secours des insurgés. Mais ce qu'on ignore généralement, c'est que si les habitants des duchés eurent pour eux les soldats prussiens, le roi de Danemark eut pour lui, chose presque incroyable et pourtant certaine, qui? Le roi de Prusse, lequel faisait savoir secrètement au gouvernement de Copenhague, par M. de Wildenbruch, que « le Danemark n'avait rien à craindre, et que les troupes prussiennes n'avaient été envoyées par lui dans les duchés que pour y déiouer l'influence du parti républicain et les conserver à leur monarque légitime. » La guerre, du côté de la Prusse, fut conduite en conséquence. Les dépositaires de la pensée secrète du roi mirent, à un succès dont il ne vonlait pas, tous les empêchements nécessaires : on rappela les troupes prussiennes juste au moment où elles étaient exposées au malheur de vaincre; et ce fut aux bons offices des cours de Vienne et de Berlin elles-mêmes que le Danemark dut de reprendre, sur le Slesvig et le Holstein, une domination si rudement coutestée.

Le fait est que les duchés de Slesvig-Holstein ont leur Magna Charta, à laquelle ils sont tout aussi excussibles de tenir que s'ils avaient du sang saxon dans les veines. Cette Magna Charta est celle que jura, en 1460, Christian Ir, lorsque les duchés l'acceptèrent pour roi, non en qualité de monarque danois, mais comme chef du Slesvig-Holstein.

La convention de 1460 portait :

Que le Slesvig et le Holstein ne formeraient jamais deux pays séparés;

Que les habitants ne seraient pas obligés au service militaire, en dehors des limites de leur territoire;

Qu'aucune guerre ne serait entreprise sans l'assentiment et l'avis des États du Slesvig et du Holstein;

Qu'aucune taxe ne serait levée sans leur consentement; Que la monnaie employée dans le pays serait celle qui alors avait cours à Lubeck et à Hambourg;

Que des gens étrangers an pays ne seraient reçus ni à y rendre la justice ni à y diriger l'administration.

Ainsi était conçu le pacte fondamental de 1460. Il affirmait, on le voit, l'union da Sleevig et du Ilolstein, leur indivisibilité; il déterminait l'étendue de leur souveraineit locale; il leur reconnaissait une existence à part; il établissait entre ces pays et le Damenark un ordre de relations assez semblable à celui qui existait, avant 1837, entre l'Angeterre et le Hanovre : deux contrées gouvereises par le même monarque, mais à des titres divers, et sous des conditions différentes.

Cet état de choses a subi des modifications successives qu'ont rendues possibles, sinon faciles, l'esprit d'empiétement, d'une part, et, d'autre part, l'action corruptrice de l'égoisme



et de la peur. Mais les sentiments qui inspirèrent la convention de 1460 sout restés vivants dans le cœur de la population allemande qui couvre le Holstein et une partie considérable du Stesvig.

Le 16 février 1860, en faisant passer de Copenhague, à lord John Russell, la liste des griefs du Slesvig, telle que la majorité de la Diète de ce pays l'avait dressée dans une pétition au roi, M. Paget écrivait : « Vôre Seigneurier-narquera que les principaux objets indiqués sont : l'enseigneument forcé de la langue danoise; l'usage du danois dans les églises, en des districts oit on ne le comprend pas; la suppression de phusicurs sociétés scientifiques; les restrictions apportées à la liberté de la presse; la prohibition de tout meeting, et le désir qu'à le Slesvig d'être uni politiquement au Hostein (1).»

Voilà, en effet, sous une forme très-adoucie, le résuude so plaintes qui éveillent en Allemagne tant et de si formi-dables échos. Encore ce résumé n'est-il pas complet. Il ne dit pas qu'un vaste réseau d'espionnage est jeté sur les du-més; que les troupes qu'ils fournissent sont condamnées à servir, sous des officiers danois, hors de leur terre natale, dans une sorte d'exil; que les hannières des duchés sont proscrites; que les mots Stexig-Holstein sont traités de séditieux; que, dans la tevée des taxes, on netient nul comple du droit de contrôle des États; qu'aucune pétition ne peut porter plus d'une signature; enfin qu'on poursuit l'expression du sentiment public jusque sur le bord des fosses ouvertes pour recevoir les morts.

Si l'on objecte que ces mesures sont absolument néces-

<sup>(1)</sup> Correspondence respecting the affairs of the Duchies of Slesvig and Holstein,  $n^{\star}$  1.

saires, cette nécessité même ue montre-t-elle pas à quel prix le Danemark est réduit à acheter la soumission des duchés; et, d'un autre côté, comment voir dans de telles pratiques une observation fidèle des engagements pris en 1852, et rappelés par lord Russell dans une dépêche de date récente : Autonomie du duché fédéral du flotstein :

Non-incorporation du Slesvig avec le Danemark:

Égalité entre le Slesvig et les autres parties du royaume en matière politique;

Égalité de droit pour la nationalité allemandé et la nationalité danoise?

On doit l'avouer, ceux qui, dans les duchés, sonffrent, résistent, protestent, étant Allemands, il est assez naturel que l'Allemagne épouse leur querelle et cherche à leur venir en aide, si elle en a les movens. Or ces movens, non-seulement elle les possède, mais elle est en position, du moins à l'égard du Holstein, de les employer légalement. Car il ne faut pas perdre de vue que le Holstein fait partie de la Confédération germanique, et que la Diète germanique, inge supreme des cas de violation du pacte fédéral, se tronve investie du droit de punir les infractions de ce genre, en envoyant des troupes dans le territoire de celui des membres de la Confédération qui est en défaut. Le procédé qu'on nomme exécution fédérale peut, cela va sans dire, être mis en œuvre avec plus ou moins de justice, mais enfin il est légal. On peut, selon les circonstances, blamer l'application: mais le Danemark lui-même, en ce qui concerne le Holstein, ne sanrait contester le principe.

Tel se présente le point de vue allemand de la question. Est-ce le seul auquel il soit juste de s'arrêter? N'y a-t-il rien à dire en faveur du Danemark? Les Allemands ne sontils animés, dans cette affaire, que du pur amour de la jus-

T. IV.

\_Cum\_s/Cong

tice? Les Anglais u'ont-ils auenne raison valable à donne pour justifier les sympathies presque manimes dont ils fout un boudier au Daneanax, et fau-il s'étonere de l'énotion avec laquelle plusieurs de leurs journaux salnent, dans l'avénement de Christian IX, l'espoir d'un arrangement amiable entre la Dète germanique et le cabinet de Copenhague? C'est ce que le développement ultérieur des faits me donnera occasion d'examiner.

## CCXIII

22 novembre.

# Complications de la question danoise

Les questions obscurcies sont comme les unages sombres dans les temps d'orage : elles portent la foudre.

La question du Slesvig-Holstein est de celles-là, et l'on peut voir de quelle dose d'électricité elle est chargée par ce qui en est sorti depuis l'envoi de ma deruière lettre.

L'avénement de Christian IX au trône de Danemark met en feu les duclès. Les Bésrig-Holsteinois se rappelleut le querre de l'indépendance de 1848; ils récapituleut leurs griefs; ils réclament à grands cris leur autonomie; pour eux la cloche qui a sonné les funérailles de Frédéric VII a sonné l'heure de leur complet affranchisement. «Sur quoi, disent-ils, se fonde désormais la prétention du Danemark à nous tenir sous son joug? Frédéric VII n'avant pas laissé d'héritier mâle, le trône de Danemark est tombé en quenouille, et notre loi de succession, à nous, est la loi salique. Or l'union des duchés avec le Danemark n'avant jamais été qu'une nnion dynastique, semblable à celle du Hanovre avec l'Angleterre avant l'avénement de la reine Victoria, et ce qui tendait à altérer ce caractère n'avant jamais en d'autre origine que les empiétemeuts de la force, le lien légal qui nous attachait au Danemark est rompu. La mort de Frédéric VII nous fait indépendants et libres. Que nous importe ce traité de Londres. par lequel, prévoyant le cas qui vient de se réaliser et voulant en empêcher l'effet, les grandes puissances de l'Europe désignèrent, en 1852, le prince Christian de Glucksbourg comme le roi futur des Danois et notre futur duc? En vertu de quel droit ces paissances ont-elles substitué leur bon plaisir à la loi qui nons régissait, renversé l'ordre de succession établi dans notre pays, et disposé de notre sort sans nous, malgré nous, contre nous? Sommes-nous un bétail? Que les Danois acceptent, si cela leur convient, un monarque sacré par la diplomatie : ce monarque ne saurait être notre duc. »

Phis, voici venir le prince Prédéric d'Augustenbourg, qui se pase comme le duc légitime du Slexig-Holstein, et qui l'est certainement, si l'ordre de succession recommu dans ces contrées n'est pas mis à néant, au nom et par suite du traité de Londres de 1852. Cette carbifidature est-elle sérieuse, ayant pour elle le points légal, et probablement la majeure partie de la population des duchés, mais ayant contre elle les protocoles? Ab! si l'Allemagne tont entière n'était pas la pour l'appaver! Ceci est le cét fragique de l'affaire.

Déjà le duc de Saxe-Gotha s'est prononcé. On le dit ambitieux, avide de popularité; et certes, l'initiative qu'il vient de prendre prouve qu'il s'entend fort bien à faire vibrer la corde sensible. Il n'est pas en effet de question qui passionne plus l'Allemagne que celle de l'autonomie absolue du Holstein, lequel appartient à la confédération germanique, et du Slesvig, lequel aspire à lui appartenir. Aussi la fermentation est-elle grande dans tous les États germaniques. Avec plus d'amertume que jamais, ou y désigne le prince Christian sous la dédaigneuse appellation de prince-protocole. Avec plus d'amertume que jamais, on y insiste sur ce qu'il est Allemand et qu'il a déserté, dans la question des duchés, ce que l'Allemagne regarde comme sa cause propre ; sur ce qu'il doit sa fortune à cette désertion seule; sur ce qu'il est la créature de l'Augleterre. On y parle du traité de 1852 comme d'une feuille de papier bonne à mettre au feu. A ceux qui font observer que ce traité porte, après tout, la signature de l'Autriche et celle de la Prusse, on répond que ni la Prusse ni l'Autriche n'ont signé en qualité de membres de la Confédération germanique; que, si elles avaient touché au mode d'existence du Holstein sans réserver l'assentiment de la Diète, elles auraient foulé aux pieds le pacte fédéral; que, conséquenment, leur adhésion a été, a dû être conditionnelle, c'est-à-dire subordonnée à la ratification ultérieure de la Diète, et que cette ratification n'a pas été dounée.

Ce n'est pas tout. Comme si le problème n'était pas enore assez compliqué, voilà que l'avant-garde du parti démocratique allemand rejette du même coup et Christian de Glucksbourg et Frédéric d'Augustenbourg: le premier, parce qu'il est roi, et roi de Danemark; le second, parve qu'il invoque des titres plus ou moins empruntés de la théorie du droid divin, et parce qu'il est le fils d'un houme qui, après s'être fait acheter par le Danemark l'abandon personnel de ses prétentions héréditaires, a servi, en Prusse, le despotisme contre la liberté. Ce parti, peu nombreux, je crois, sest en revanche très-actif; il se remue beaucoup; il écrit beaucoup; il a des émissaires dans le Holstein; il y envoie des manifestes; il y répand l'idée que le mieux, pour les duchés, scrait de laisser là les prétendants de toute couleur, de se constituer en république, d'être la Suisse du Nord.

Et nendant que cette agitation a cours là-bas, est-on tranquille ici? Non, certes, Le mouvement de l'Allemagne inquiète et irrite les Anglais. Ils croient y apercevoir bien moins un élan sympathique vers la population allemande des duchés qu'une passion malsaine d'agrandissement. Ils ne mettent pas en donte que le but de l'Allemagne ne soit de réduire le Slesvig à l'état de province allemande. Ils la supposent possédée d'un violent désir d'avoir un grand port sur la Baltique. Ils estiment que le port le plus important dans ces parages, c'est Kiel, et que, pour tirer avantage de la possession de Kiel, qui est dans le Holstein, l'Allemagne a besoin de s'établir sur la rive septentrionale, qui fait partie du Slesvig. Ils savent combien la marine marchande des Allemands est considérable, ce qu'ailleurs on ne sait point assez, et quelle puissance maritime l'Allemagne pourrait devenir le jour où elle aurait les vaisseaux de guerre qui lui manquent, et où elle posséderait le Slesvig, le Holstein, deux nids d'habiles et hardis matelots. Une chose les touche aussi : la crainte de voir disparaître la nationalité danoise, laquelle, saus le Slesvig et le Holstein, serait bien près de périr, n'étant plus en mesure de se défendre; ils s'intéressent à ee peuple, petit par le nombre, grand par le courage, et que la liberté aujourd'hui compte parmi les siens.

Dans cette situation d'esprit, les Anglais mettent autant de véhémence à appuyer le Danemark que les Allemands à soutenir les duchés. L'Angleterre avancerait-elle si l'Allemagne avancait? Dans ce cas, quelles étranges complications! quet elunàrras pour la famille royale d'Angleterre!

La fille ainée de la reine, mariée au prince royal de Prusse, pourrait-elle se dispenser de faire des vous pour l'Allemagne? Le fils ainée de la reine, marié à la fille du nouveau rie de Dancmark, pourrait-il n'être pas animé de sentiments tout à fait contraires? Et déjà n'est-il pas signilier que le premièr à se déclarer coutre le père de la princèsse de Gelles ai téé! Once du prince de Calles ?

Quoi qu'il en soit, la mine est creusée. Pour la faire sauter, il suffirait d'une étincelle.

S'il ne s'agissait que du Danemark d'un cóté, et des duchés de l'antre, la question, malgré les efforts prodigieux qu'on a faits pour l'embrouiller, serait assez simple. Les trois points autour desquels elle tourne sont ceux que le roi de Prisse résumait en ces tennes, dans une lettre écrite par lui, le 21 mars 1848, au duc d'Augustenbourg;

4º Les duchès sont des États indépendants;

2º Ils sont intimement liés l'un à l'autre;

3º La ligne male règne dans les duchés.

Chacune de ces assertions a, cela va sans dire, donné lieu, entre les écrivains dauois et les écrivains allemands, à des controveres sans fin. On a fouillé dans les archives de Copenhague; on a consuité et déchiffré de vieux pardennis à moité rongés des vers; on a usé des Bosts émere; on a épilogué; on a équivoqué sur je ne sais quels textes latins; on a bataillé se ne perdre haleine sur la question es assori, par exemple, quel degré d'importance il fallait attacher à une lettre trouvée dans les archives danoises et datée da 5 juin 1448, contenant un paragraphe en latin, « tiré, est-il dit dans la tettre, d'un document datée de 1326, signé

du roi Waldemar », -et dans lequel la non-incorporation du Slesvig au Danemark aurait été formulée d'une manière solennelle, et pour les temps présents et pour les temps à venir; on a opposé aux droits résultant pour le Slesvig et le Holstein du pacte de 1460 les faits établis par le comp d'État de 1721 et la théorie de la prescription; on a cherché, la loupe du commentateur à la main, ce que les rois de Danemark avaient voulu dire on ne pas dire, lorsque, à leur avénement, ils avaient promis de respecter les « privilèges » des duchés; les uns out vivement affirmé et les antres non moins vivement nié la valeur des lettres patentes par lesquelles le roi Christian VIII s'efforça, en 1846, d'étendre aux duchés l'ordre de succession accepté en Danemark et hu'avait règle la Lex Regia. Entin, il n'est pas jusqu'aux mesures priscs par le Danemark pour combattre le monvement slesvig-holsteinois qui n'aient fourni matière aux récits les plus contradictoires, aux appréciations les plus inconciliables. N'aurait-on pu s'épargner de grands frais d'érudition, économiser le temps, éviter beaucoup d'aigres disputes eu réduisant le débat aux deux points que voici : 'Les peuples s'appartiennent-ils, oui ou nou? Les habitants du Slesvig et du Holstein venlent-ils, oui ou non, être Danois?

Anjourd'hui encore, cette solution ne serait-elle pas la plus courte, la plus simple, la meilleure?

2

Malherreusement, la question se complique d'élèments européens doul les difficile de la dégager, et dont le traité de 1852 ne l'a certes pas dégagée, bien que, dans cette eirroustance, l'Angleierre, la France, la Russie, la Suèle, le Danemark, la Prusse et l'Attriche aient agi selon la théorie des congrès, — ce qui prouve bien que, sous les rougrès, il peut va vair une traite de pondre!

### CCXIV

24 novembre.

### L'intérêt anglais et l'intérêt allemand en opposition

Ce n'est pas tont à fait sans raison qu'un journal anglais signale aujourd'hui l'énorme disproportion qui existe entre l'importance, soit numérique, soit territoriale, des duchés, et la formidable grandeur de la querelle qui semble au moment de s'engager à leur occasion.

Vous rappelez-rous l'histoire de Piron mangeant une onelette au lard un jour de jedne? Il vint à tonner; et lui de s'écrier, l'impie qu'il était: « Qioi! Yant de tapage pour une onelette! » Il est certain qu'à première vue il semble absurde que le tonner des canons de toute l'Europe gronde pour cette onclette, le Slesvig, pays qui n'a pas plus de 500,000 habitants ct ne contient pas plus de 107 milles carrés.

Par malheur, dans la question du Slesvig et dans celle ul lodstein, qui ne fait qu'un avec la première, ce qui préoccupe le moins l'Europe, c'est justement ce qui concerne d'une manière directe ces deux contrées. Olt 3 il ne 3 ajessit que de leurs intiérêts, de l'unex droits, de leurs aspirations; si tout se bornait à savoir jusqu'à quel point le Danmark a raisou d'imposer l'étude du datois à dée enfants allemands, — on ce que pèsent les conditions du pacte de 1460, stipulant l'union purement d'apastique des duchés avec le Danmears, leur autonomie, leur indivisibilité, — on

INTÉRÉT ANGLAIS ET INTÉRÉT ALLEMAND EN OPPOSITION 158

ce que valent les coups d'Etat successifs par lesquels le gouvernement de Copenhague s'est efforcé , à diverses reprises, de mettre esconditions à néant,—ou de quel droit, la ligue mâle venant de s'éteindre en Danemark, on prétendrait perpétuer son union dynastique avec le Slessig-Holstein que gouverne la loi salique... si, dis-je, tout se bornait là, mil doute que l'embrasement de l'Europe entière ne fût un moyen peu propritionné au but. Dans ce cas, c'est certain, le drame serait trop grand pour le théâtre ; et nous surions devant nous le spetcale d'une dorme locumotive umployée à mouvoir une de ces machines où l'on enferme les enfants pour leur apprendre à marcher. Mais, je le répête, il s'agit, il dans l'opinion des gouvernements européens, de toute autre chose que de ce que les Slesvig-Holsteinois veulent et ont droit de vouloir directions de la contrait de controit de vouloir droit de vouloir de la contrait de vouloir de vouloir de la contrait de vouloir de la contrait de vouloir de vouloir de la contrait de vouloir de vouloir de la contrait de vouloir de voulo

En réalité, les deux grands intérêts en présence dans cette affaire, sont l'intérêt allemand et l'intérêt anglais. L'émotion de l'Allemagne et celle de l'Angleterre le disent assez. La germonisation, si je puis pairer ainsi, de la mer Baltique et la transformation graduelle de l'Allemagne en puissance maritime, voils ce que les Allemands désirent avec passion et ce que les Anglais redoutent.

Aussi le protocole de Londres, que ceux-ci réussirent à litre signer, en 1882, dans "Londres, par la France, la Russie, la Suède, meine par la Prusse et l'Autriche, cut-il pour objet spécial d'assurer-l'intégrité de la monarchie danoise, au moyen d'un arrangement qui maintita Subs le même sceptre le Dagemark et les duchés. On prévoyait alors ce qui vient d'arriver, c'est-à-dire que Frédéric VII mourrait sans enfants, que le royaume de Danemark tomberait en quenonille, Or, les monarques danois n'étant, dans l'origine, deyeuns ducès on Slexvig et du flostein qu'en vertu d'une prevenus ducès on Slexvig et du flostein qu'en vertu d'une élection et à la condition que la succession des deux duchés ne sortirait pas de la ligne mâle, il était manifeste que, Frédéric VII mort, la réunion des duchés à la couronne danoise devait cesser. Mais qu'adviendrait-il alors? Le Slesvig, qui est plus qu'à moitié allemand, et le Holstein, qui l'est tout à fait, ne se jetteraient-ils pas sans retard et sans réserve dans les bras de l'Allemagne? L'accession du Slesvig à la confédération germanique n'assurerait-elle pas à l'Allemagne la possession tranquille du port de Kiel, possession anjourd'hui plus ou moins troublée par le voisinage des Danois? En un mot, ce que ces derniers, dont l'Angleterre n'a nul sujet de prendre ombrage, viendraient à perdre de la sorte, ne serait-ce pas la puissante Allemagne qui le gagnerait? Ce Int pour empêcher tout cela que l'Angleterre ent l'idée de désigner d'avance comme successeur de Frédéric VII, dans sa double qualité de roi de Danema, k et de duc des Etats de Slesviz et Holstein, le prince qui vient d'être couronné à Copenhague et qu'on a nommé depuis 1852 le prince-protocole.

Mais le successeur légitime, en ce qui concernait les duchés, ce n'était pas Ciristian; et ce fait que la diplômaticeuropéenue jugeait à propos de lui servir de marraine ne suffisait pas pour annuler du coup les droits, incontestables et\_incontestés, du due d'Augüstenbourg à la succession du Sléssire-Holstein.

Les closes étant ainsi, vons.demanderez., peut-être, pourquoi e chrisk e la diplomatie ne tomba pas sur le second platót que sur le premie? La raison en est simple. Dans és déméles du Danemark a tec les duchés, qui avait pris parti pour le Danemark? Christian. Qui avait pris parti pour le Slesvig-Holstein? Le duc d'Augustenbourg? all entre donc dans les vues de nos fisieurs de protocoles de chişisi INTÉRÉT ANGLAIS ET INTÉRÉT ALLEMAND EN OPPOSITION 15:

le premier et d'écarter le second. Il y avait une renonchtion à obtenir : ou l'obtiet en l'achetant; et le duc d'Augustenbourg promit « de ne rien eutreprendre de nature à troibler la tranquillité dans les États de Sa Majessé Danoise, et de ne nettre ancun obstacle aux messures qu'elle pourrait prendre, soit par rapport à la succession des pays réunis sousson sceptre, soit par rapport à l'organisation éventuelle de la monarchie danoise.

En parlant de cette reusociation de sou père, le prince d'agusstenburg, celui qui se pose aujourd'hui en prétendant et que l'Allemagne appuie, est certes mai venu d'allirmer qui en 1852 son père retouge en sa fareur; mais ce qu'il peut affirmer avec rason, c'est qu'en 1852 son père n'était en aucune sorte autorisé à stipuler pour sa descendance, et que, conséquemment, lui, prince Frédéric, qui n'a renoué à rien, reste l'hériter l'éctime.

Ce qui se trouve ainsi en question, ce if'est rien moins que la validité du traité de Londres. S'ill est nul, Christian VIII n'a aucune espèce de droit à la possession des duchés, fes Slesvig-Bolsteinois sont libres, l'Allemagne triomnhe, la oultituue de l'Angeleterre est déjouée.

Maintenant, vous jugez de son embarras!

D'une part, elle est tenue d'honneur, ou, pour miezo dirê, elle se considère comme tenue d'honneur à soutenir son œuvre; à ue pas souffiri qu'on fasse d'un traité sigué par toutes les grandes puissances, à commencer par ellemene, un vai ochifion de papier; à ne pas abandonner la cause de ce Christian, en qui elle salue le père de la princese de Calles. Et ce que sa fierté lui conseille, son intérêt le lui cpascille aussi,

D'autre part, elle n'est pas sans se demander si c'est bien à elle qu'il convient de forcer un peuple à subir un prince dont'il ne veut pas; si c'est bien à elle qu'il convient de mettre violemment obstacle, dans les dunés, à ce droit de solf-goerenment qu'elle trouverait ofieux qu'on attaquit chez elle, et dont elle a tant de fois recommande l'application chez les autres. Il est bien via qu'elle a die le l'ure à maintenir sous son obéissance les Monténégrins et les Serviens; mais c'est à son corps défendant, et sous la pression de circonstances exceptionnelles, en vue de dangers extraordinaires, pour empêcher l'Orient de devenir une proie que se disputer l'ambition russe et l'anarchie.

Une autre pensée, non molns grave et plus inquiétante encore, agite ici les esprits qui réfléchissent. Ils sont frappés de la fougue du mouvement qui emporte l'Allemagne; ils ne sont que très-faiblement rassurés par la signature qu'en 1852 l'Autriche et la Prusse apposèrent au traité de Londres; ils savent que, le Holstein faisant partie de la Confédération germanique, l'Antriche et la Prusse avaient besoin, pour toucher à ce pays, de l'assentiment de la Diète; ils ne se dissimulent pas que la ratification de la Diète, non encore obtenue et qu'on a si peu de chances d'obtenir, fournit aux deux grandes monarchies allemandes un prétexte naturel de revenir sur leurs pas; il leur paratt difficile qu'elles ne cherchent pas, à l'envi l'une de l'autre, à capter les suffrages de l'Allemagne en essayant d'arracher les duchés au Danemark; il leur parait, surtout, peu probable que M. de Bismark ne saisisse pas cette occasion, sinon de faire sa paix avec la nation prussienne, au moins de conjurer l'explosion des haines qu'il a soulevées. Et si les choses, ainsi que cela est à prévoir, prenaient ce tour, la France, signataire du traité de Londres, demeurerait-elle les bras croisés? Napoléon ne serait-il pas charmé d'avoir, lui aussi, un prétexte pour dégalner contre la Prusse et essaver de s'établir sur le Rhin?

POUROUOL L'ANGLETERRE N'A PAS ACCEPTÉ UN CONGRÉS 157

Des diverses préoccupations dont la question du Slesvig
Holstein est ici la source, celle que je viens d'unifquer n'est
certes pas la moins vive. De là, probablement, l'idée émise
pàr la Saturday Revieu d'un congrès qui aurait pour just
de résoudre d'une manière pacifique le problème posé devant l'Europe par la mort de Frédéric VII, et, subsidiairement, d'examiner les points litigieux qu'il y aurait le moins
d'inconvénient à aborder. C'est ce congrès — tenn à
Londres, puisqu'il s'agirait, d'abord, du traité de Londres
— qui remplacerait le concile œcuménique que Napoléon
proposait de rassembler à Paris.

Le plau, comme vous le voyez, n'est pas mal imaginé pour mettre dans l'ombre l'initiative partie des Tuileries, et rejeter l'empereur des Français au second plan.

CCXV

28 novemb

# Pourquoi l'Angleterre n'a pas accepté l'idée d'un Congré-

La dépèche contenant le refus de l'Angleterre d'accéder au congrès porte, comme le remarque très-bien le Daily-Netes, la date de mercredi, et c'est hier au soir que le gouvernement anglais a publié dans la London Gazette toutes les pièces de la correspondance qui, sur ce grave sujet, a eu 1 lieu entre le cabinet des Tuileries et celui de Saint-James.

Ainsi le ministère n'a pas perdu un moment. Le comte Russell a woulu que, sans retard, le penple anglais fût apprije à connaître la décision des serviteurs de l'Angleterre (public servants) et à juger des motifs sur lesquels cette décision s'anonie.

C'est l'honneur des institutions de ce pays, habité par une race majeure, que de telles communications y soient nécessaires de la part du ponvoir. Ct, le peuple a le droit de tout savoir, et de tout savoir sans être obligé d'attendre. Il trouerait étrange qu'on prétendit lui faire un secret de ses propres affaires; qu'on lui laissalt ignorer, ne fût-ce que quelques jours, ce qui ne doit être que le résultat de sa volonté.

Il n'y a donc rien d'extraordinaire dans l'empressement avec lequel le conte Russell a informé l'Angleterre de la facon dont il avait interprété sa pensée, exprimé ses sentiments, suivi ses ordres. Et cela est d'autant plus naturel, dans le cas donn il s'agit, que sur le parfait accord de la nation avec le povoir il ne pouvoir il vapori auton doute.

Jo ne me pique certes pas d'être prophète, et pourtant vons vons rappelez avec quelle assurance j'ai, dès le première moment, prédit un refus. C'est peu. Rapprochez des lettres que je vous ai écrites, sur cette question du congrès, la correspondance du counte Russell: entre les arguments du ministre des affaires étrangères et ceux de mon ani anglais, vous déconvirrez, comme fond et presque comme forme, une analogie qui vous frappera. Rien de plus simple. Dès l'abord, il n'y a cu ici qu'ane voix, non contre l'idée abstraite du congrès, à laquelle, au contraire, chaem s'est plu à readre loumage, mais contre sa réalisation, au double point de vue des avaleur pratique et de son à -proposs.

POUROUGI MANGLETERRE VA PAS ACCEPTÉ UN CONGRES 150

Aussi la décision du muistère et les raisons données à l'appui ont-elles été accueillies par une approbation générale, et presque sans réserve.

. Le Times exprime une satisfaction grave et légèrement moqueuse.

Le Dailÿ-News remercie le ministère, non-seulement au nom de la nation anglaise, mais au nom de la postérité.

Le Morning-Advertiser est radienx.

Le\* Daily-Telegraph se félicite de l'impassibilité vigilante de l'Angleterre, et il la compare à l'attitude, du lion au repos.

Le Morning-Star qui, en sa qualité de journal de la paix à tout prix, aime et doit aimer les congrès, déclare naturel que les ministres aient craint de jeter leur pays dans une entreprise hasardeuse, dont lui-même avait désiré, sans l'espèrer, l'heureux accomplissement.

Le Morning-Herald, qui, comme organe des tories, est tenn de chercher querelle à lord John Russell coûter que colle, n'ose cependant pas s'altaquer an fond, dans son appréciation de la réponse du cabinet de Saint-James, et il est rébuit à se rejeter sur la forme, qu'il ue juge pas assez courtoise.

Enfin, le Morning-Post garde le silence, et cette réserve est, peut-être, plus significative encore que le langage des autres journaux.

Car, si je snis bien informé, lord Palmerston, dont le Morning-Post est l'organe, n'aurait pas été, dans le conseil, du même aris que lord Russell, sur la nécessité de reponsser le congrès; et la démission de celui-ci, offerte d'abord, puis retirée, aurait été le résultat de cette dissidence. D'où il suit que lord Palmerston aurait du, en fin de compte, sacrifier que lord Palmerston aurait du, en fin de compte, sacrifier son opinion à L'OPINION. Dans et cas, l'on conçoit que le -Morning-Post ne se soit pas presse de parler.

Quoi, qu'il en soit, vous pouvez voir dans les dépêches du ministre des affaires étrangères de ce pays une expression fidèle de ce que, relativement à la proposition du congrès, l'Angleterre sept, pense, veut et ne veut pas.

Maintenant, ce qui importe à la bonne entente des deux pays et, peut-fère, à la paix du monde, c'est qu'on ne se méprenne, en France, "ni sur le caractère du refus, ni sur la nature des considérations qui l'out dirét. Coux qui le regarderient comme un acte de basse jalousie, comme une preuve d'hostilité sourde, comme l'inspiration d'un égoiste des de gêner les mouvements de la France ou de lui déruber les fruits d'une initiative lardie, ceux-là tomberaient daus une erreur dont les suites risqueraient d'êtze désastrusses. Qu'il sy prement garde, si la liberté leures chière!

Et d'abord, l'idée d'offenser la France, dût l'offense être sans péril, est une idée également étrangère ici à tous les partis. L'Augleterre désire, j'allais dire passionnément, coutinuer de vivre avec nous en bonne intelligence; et si elle redoute quelque chose à l'excès, c'est ce qui serait de nature à troubler cette bonne intelligence. Cela est si vrai, qu'à la première nouvelle de la décision prise par le ministère, il s'est manifesté dans les camps les plus opposès des appréhensions qui témoignent assez du prix qu'ou attache ici à notre alliance. Comment cette décision serait-elle considérée de l'autre côté du détroit? Ne l'interpréterait-on pas dans le sens d'une brèche faite à l'amitié? N'aurait-elle point pour effet de relâcher le lien qui unit et doit unir les deux pays? Ceux qui, en France, out recueilli et cultivé l'amer héritage des préjugés historiques et des rancunes militaires ne pousseraient-ils pas les clameurs d'usage contre « la perfide POUNUEM L'ANGLETERIE N'A PAS ACCEPTÉ UN CONGRES 161 Albion? » Oui, voilà, tout d'abord, les appréhensions qui se sont fait jour, et n' yoir qui un effe de la peur qu'inspire notre puissance à l'Angleterre, ce serait, d'une part, néconnaître bien étrangement la sienne, et, d'autre part, céder à un sentiment de forfanterie indigne d'une graude nation, les nations vraiment grandes étant celles qui se respectent dans leurs émules ei jusque das leurs enuemis.

Ce qui est vrai — je vous l'ai déjà dit bien souvent, et je ne saurais me lasser de le répéter — c'est qu' au désir, ruèssinère et très-profond, de naviguer de conserve avec la France, l'Angleterre ne peut se défendre de mêler un sentiment de défance. Que cette déflance soit bien ou mal fondée, toujours est-il qu'elle existique.

En France, les Angluis cherchent des yenx une machine ui leur indique d'avance la direction dulyent; et comme lis n'y découvrent rien de tel, our, en d'autres termes, comme l'opinion publique en France, par cux interrogée, ne peut leur apprendre ce qu'elle-même souvent jigoror, ou ce qu'il ne lui est pas permis de dire, quand ellejne l'ignore pas, ils etiennent sur leurs gardes et s'étonnent avec raison qu'on se formalise d'une réserve qui, suivant eux, n'est qu'un acte nécessire de prudence.

En ce qui touche particulièrement la junestion du congrès, l'Angleterre avait, pour ne point l'envisager de notre point de vue, une raison plus décisive encore, peut-être, que celles dont je vous ai fait part dans mes précédentes lettres; et extet raison est celle qui se tire du gétine même de la nation anglaise. Lisez le Timez d'aujourd'hui; enjinsisant sur ce qu'il nomme le caractère ideal des dépècles de M. Drouyde Llurys, et le caractère pratique des dépèches de lord Russell, il donne la meilleure explication possible, l'explication varie de la conduite de l'Angleterre en cette circonstance. Pour elle, en effet, la philosophie pure, surtout quand elle touche an settimentalisme, n'est pas du domaine de l'homme d'Esta. Pour elle, la politique se compose de faits, non de principes. Pour elle, la sagesse à l'usage des nations, non moins que la sagesse à l'usage des individus, vent qu'on prenne la vie comme elle est, et comme elle vient; qu'on n'aspire pas à tout prévier et à tout régler; qu'on attende les accidents, sanf à les combattre, si on les a contre soi, où à en tiere parti dans le cas contraire.

Vous vous rappelez le fameux axione: « La nature à norreur du vide. » Eh bien, ou pourrait dire "de l'esprit anglais qu'il « a horreur de la géneralisation. » Je vous écrivis, il y a quelque teuns, une lettre où, à propos d'un article de la Saturday Révier, je développais cette thèse. Je ne crains pas d'affirmer que, si vous voulez avoir un moyen de juger la politique de l'Angleterre avec fruit et avec équité, vous ne saurires adopter un plus sit e ritierium.

Exemple : l'Économist, journal forteueut pensé et bien écrit, justifie erfus de l'Augleterre de participer au congrès par cette considération, que c'est la venne du mal qui développe en nous le pouvoir de dévidere du remède. « Que de fois, dit-il, ne nous arrive-t-il jus, dans la vie du foyer, de trouver que nous dépensons trop! Si notre crainte à ce égrad u'est qu'à denis fondér, nous avons beau nous ingénier, rien ue se présente qu'il nous soit véritablement possible d'économiser. Mais vienne la nécessité, une absolunécessité de nous réduire à la portion congrue, nous seronsétonnés du nombre de choses dont il nous est facile de nous passer. »

Ce raisonnement ne vous semble-t-il pas caractéristique? Il n'est donc pas besoin d'aller chercher les causes du refus de l'Angleterre bien loin : elles sont tout près; elles font POURQUOI L'ANGLETERRE N'A PAS ACCEPTÉ CX CONGRES 163 partie intégrante de son genie. Il était presque impossible que celui-ci ne jugedt pas romanesque à l'excès le projet d'un congrès destiné à réparer le passé, à rassurer le présent, à régler l'avenir, et cela par le concours de prisances prêtes à immolet aux antels de la paix perpéndelle leurs préjugés, leurs rancunes, leurs possessions injustement acquises et les possessions d'autrui injustement convoitées.

Il y a à dire aussi, car je n'entends rien dissinulter, que l'Angletter n'e pas été saus doute fachée, en cette occasion, de s'affirmer comme nation de premier ordre, ayant sa politique à elle, sa volonté à elle, et n'acceptant de l'initaitive d'un souverain étranger que ce qui hip parait praticable et convenable. Mais, franchement, est-ce done la un sentiment de fierté que la France, à la place de l'Angleterre, serait incapable de resentir?

Quant à imaginer que l'Angleterre a été bien aise de se poser devant le monde dans l'attitude indiquée par ces mots de la Saturday Review : « La France propose et l'Angleterre dispose, » le peuple anglais, croyez-moi, a trop de hon sens pour faire de l'emphase quand il s'agit du repos de l'Europe et de son propre repos.

## CCXVI

29 povembre

# En meeting allemand à . London Tavera.

L'Angleterre ne figurera pas au Congrès : voilà qui est bien décidé. Pourquoi? La publication dans la London Gazette des dépêches échangées entre le cabinet des Tuilerier et le cabinet de Saint-James ne laisse sur les motifs du gouvernement anglais aucun nuage. Pour l'Angleterre, le Congrès serait la bouteille à l'encre, si je puis me servir de ce mot, ou, plutôt, ce serait la boîte de Pandore. Au lieu de la naix, il risquerait d'en sortir la guerre; au lieu d'entrer dans l'àge d'or, nous serions exposés à nous enfoncer plus avant dans le siècle de fer. Voilà ce que le comte Russell pense; voilà ce qu'il a dit de ce tou ferme qui convient à un homme libre, parlant an nom d'un peuple libre; et voilà ce que l'Angleterre, d'un sentiment unanime, pense et dit comme le comte Russell. Je n'insisterai pas. Les commentaires, je les ai présentés d'avance à vos lecteurs. D'ailleurs, ils se présentent aujourd'bui d'enx-mêmes.

Je préfère vous parler d'une autre question qui, non moins vivement que le congrès, agite ici l'opinion publique et menace de mettre l'Europe en feu.

Lundi dernier, une centaine d'Allemands se réunirent pour préparer un grand meeting. Il s'agissait, vous le devinez, du Slesvig-Holstein. La légitimité du duc d'Augustenbourg ayant été posée, Karl Blind dit avec cette éloquence du cœur qui lui est propre :

Que la cause à faire triompher était celle, non de tel ou tel prétendant, mais d'une nationalité injustement confisquée et de la liberté assaillie;

Qu'il ne serait conforme ni aux principes de la démocratie, ni même aux maximes d'État, d'entrer dans une simple guerre de succession;

Que la lutte était, non pas entre un prince et uu autre prince, mais entre un peuple qui invoque le droit de.s'appartenir et un autre peuple par qui ce droit imprescriptible est violemment attaqué;

Mais qu'il fallait bien se garder d'abandonner aux conrs allemandes et à la Diète la solution de cette question suprême;

Que, déjà, lors de la guerre d'indépendance de 1848-1851, la cause du Slesvig-Holstein, qui est celle de l'Allemagne, avait été trahie par les gouvernements allemands:

Que le roi de Prusse, à cette époque, avait été secrètement de connivence avec le Danemark, dont cette perfidie, sans exemple dans l'histoire, avait assuré le succès;

Que c'était sur leur propre courage, appuyé par les armes des volontaires allemands, c'est-à-dire sur le mouvement révolutionnaire, que les Slesvig-Holsteinois devaient compter;

Que, quant à lui, Karl Blind, ce qu'il désirait, c'était de voir le Slessig-Holstein devenir la Suisse du Nord et figurer désormais dans l'histoire, non comme l'arrière-garde de la légitimité princière, mais comme l'avant-garde de la liberté allemande.

L'exposé de ces vues, que l'orateur avait précédemment

développées dans un ardent manifeste envoyé par lui aux Slexig-Holsteinois, fut applandi avec transport. Quelquesuns essayèrent de les combattre : leur opposition for vaincee; et le meeting préalable noman me Commission chargée de rédiger le programme des révolutions à soutenir dévânt le meeting définifi. Les membres de cette commission furent désignés dans l'ordre que voici : Karl Blind, Freyligrath, docteur Heintzmann, Berndes, docteur Basch, Bregmann, Kinkel, Jehens, Jacoby, etc. — et unt 428 meubres.

Mercredi, la commission se réunit. Karl Blind proposa des résolutions qui furent toutes adoptées après de vifs débats, et la plupart à l'unnimité — les opposants eux-mêmes avant fini par voter pour.

Voici ces résolutions :

1º Le meeting déclare que, aujourd'hui, d'après le droit des auciennes chartes, comme, depuis longtemps déjà, d'après le droit naturel de la liberté, tonte coanexion entre le Slesvi;-Holstein et le Danemark est dissoute; la Constitution prochamée par le nouveau roi n'étant qu'une infraction d'agrante aux droits des Slesvig-Holsteinois et de la nation allemante.

2º Le meeting déclare que le Protocole de Londres, n'ayant été ratifié ui par le peuple Slesvig-Holsteinois ni par la nation allemande, est mul et non avenu. (Cette résolution, qui rentrait dans la première, fut ajoutée sur la proposition le M. Born.)

3º Le meeting déclare qu'il est du devoir du peuple allemand de rétablir l'indépendance du Slesvig-Holstein, anéantie par une trahison sans exemple.

4º Le meeting déclare que, vu la conduite tenue jusqu'ici par les gouvernements allemands et la nécessité d'arriver à l'union des forces, il fant prendre pour mot d'ordre Indépendance du pags, former un gouvernement provisoire, appeler tous les patriotes allemands à prêter leur aide, procéder imueditament à la fornation de corps de volontaires, mais laisser au pays, — son indépendance une fois conquise, — le droit de se prononcer sur sa constitution future, par une Assemblée librement élier.

5º Le meeting nomme une commission de douze membres avec mission de recueillir des souscriptions et d'obtenir tout autre genre de secours en faveur de la cause des Slesvig-Holsteinois.

Ces résolutions votées, il fut décidé que le medifiq définitif serait présidé par le docteur Heintzmann, dont le frère périt dans la dernière guerre du Slexig-Holstein contre le Dan-mark; et Freyligrath, Karl Blind, Kinkel et quelques autres furent désignés comme vice-présidents ou membres du burean.

llier, samedi, était le jour indiqué pour la tenne du grand meeting; et en effet, c'est hier, dans la soirée, qu'il a en lieu à London Tavern. Le concours était considérable, et l'on voyait assez à l'animation des visages de quelle emtion les ceurs étaient remplis. Les dames occupient la galerie du fond. Elles aussi laissaient percer dans leur attitude l'intérêt passionné qu'elles prenalent à la question qui allait être exposin

Les orateurs entendus ont été MM. Heintzmann, Kinkel, Beigel, Born, Thudichum, Karl Blind, Rubel (Holstein), Zarffi, Weher et Schirges. Al-je besoin de dire dans quel sens ils ont parfé! Les considérations sur lesquelles s'appuie de droit du Slewig-Holstein à s'apparteuri sont trop connues en Allemague pour qu'il soit nécessaire de les developper iei; qu'il me suffise de constater qu'elles out été présentées hier par les divers oratagurs avec heaucoup de force et une unanimité de conviction singulièrement frappante. Mais ce qu'il importe de noter, c'est l'esprit qui s'est manifesté dans l'assemblée, relativement à la candidature du duc d'Augustenbourg. Le docteur kinkel a prononcé les mosts de « légituinité pourire. » Quant à Kar Blind, as conclusion a été: pas de légitimité princière! pas de prétendants! Il a montré comme quoi une intervention de ce geure n'était propre qu'à prolonger l'Allemagne dans des guerres qui, en cas d'insucels, feraient revivre la politique de la ligne, rhémane.

Les-appliaudissements enthousiastes et prolongés que les paroles de Mh. Kinkel et Karl Blüd out provoqués de la part du meeting ne permettent aucun doute sur la fidélité avec laquelle ils en out rendu la peusée, exprimé les sentiments. Et ce qui complète la preuve, e est le vote empressé de chacune des résolutions dont j'ai mis plus haut le texte sous vos vexus.

En résumé:

La souveraineté du peuple, au lieu du droit caduc des prétendants — une guerre d'indépendance, au lieu d'une guerre de succession — la spoutanéité révolutionnaire, au llieu de l'intervention des gouvernements, voilà ce que le meeting allemand d'hier a déclaré vouloir.

Ces vues sont évidemment les seules que la démocratie puises avouer, si ant est que le choc soit devent inéviable; si tant est que les dispositions du Danemark d'une part el, d'autre part, celles de l'Allemagne rendent toute untre issue impossible. Mais, dans ce cas, la marche indiquée aurait, de plus, l'avantage de dégager la responsabilité diplonatique certains gouvernements, de déjouer les arrière-peusses que cacherait l'intervention de quelques-uns d'entre eux, de désarmer l'opposition des Anglais, d'empéher le roi de désarmer l'opposition des Anglais, d'empéher le roi de

Prusse de faire tourner au profit de son despotisme un grand mouve-ment populaire, d'empécher enfin la lutte de s'élever aux proportions redoutables d'un vaste embrasement de l'Europe.

### CCXVII

3 décembr

#### Même sujet

« Mademoiselle, vonlez-vous me faire l'honneur de danser avec moi? — Non, merci. Je ne connais pas bien les figures. »

Voilà le dialogue qu'un journal charivarique de Londres met dans la bouche de l'empereur des Français, transformé en galantin, et de l'Angleterre, représentée sous les traits d'une jeune beauté tant soit peu défanie et timide. Cet caricature est en quelques coups de crayon l'histoire du cougrès proposé par Napoléon, pour ce qui touche le cabinet des Tuileries et cleiu de Saint-lames. L'Angleterre n'a pas voulu danser sans connaître les figures. Son refus ne signifie pas antre chose.

Crier à l'insulte, tonner contre l'égoisme et la jalousie de la c perfide Albion », réver d'une revanche de Waterloo et parler tout haut son réve, cela peut convenir aux scribes et aux traineurs de sabre qui hantent les antichambres de l'empire, mais cela n'est pas sérieux. En verilé, J'admire qu'on se soit attendu un seul instaut à oùr un peuple aussi grave, aussi pratique que le peuple anglais, se lancer tête baissée dans cette grande aventure : la reconstruction de l'Enrope. Et dans quel moment l'Aorsque le deboulment des négociations entamées entre la Russie d'une part, et la France, l'Augleterre et l'Autriche d'autre part, vient de prouver d'une mairiere si doulouriessement éviatante combien la diplomatie est impuissante et combien les prélentions à concilier sont inconciliables!

Encore, si l'Augleterre avait refusé net, sans demander des explications prévalables! Mais non. Aux Indes, quand une armée en marche a un pont à passer; elle fait avancer les déplauts les premiers. Si le pont fléchit, les lourds animant tombeut daus la rivière; mais ils trouvent moyen, après tout, de gaguer le hord, et l'armée, avertie à temps du danger, s'arrête. El bien, l'Angleterre, dans la question du congrès, a cru devoir s'assuer de la soldité du pont avant de s'y risquer: est-ce douc là un si grand crime? « Quel est votre programme? » a-t-elle demandé; et ce n'est pas sa faute si on n'a pas su on volul le lui dire.

Vous souvient-il de l'histoire du juge Bridoye dans Rabehis? Ce sage magistrat, pour terminer les demiéls de sesjusticiables sans offenser personne, prit le parti de s'en remettre au sort du soin de décialer eutre les parties, et fit dépendre l'un coup de de le gain ou la perte de chaque procès. La chose réussit, que c'etait merveille, et notre juge acquit une réputation de Salouno. Sur ce, un bomme de loi imberhe s'imagina, ayant découvert le procédé, qu'il a'vari qu'à l'employer pour se faire, lui aussi, un renon d'infaillibitié. Hébas? ce fint out le contraire. Non-seulement il ne contenta personne, mais il s'attira l'exécration universelle. Comment l'emploit du même procédé produistiel deux résultats si différents? La raison en est que, des deux juges, le premier avait soin de n'intervenir que quand la querelle à terminer avait duré assez longtemps pour fatiguer l'une et l'autre partie, les mettre sur les dents, et leur faire préférer me solution quelconque à la continuation de la lutte, tandis que le sexond prenait les choses à leur origine, sans attendre que la patience des combattants fit à hout. De tout quoi le Morning-Post conclut, en rappelant cette histoire, que le congrès proposé ne pouvait aboutir à rien parce que les quéstions à résondre ne sont pas assez mires, et que par conséquent l'Angleterre eit sottement agi en ne se récusant pas.

C'est, si je ne me trompe, plaider une bonne cause avec de bien manvaises raisons. Quoi! la question de la Pologne, par exemple, n'est pas assez mure, et, après tant de violentes révoltes violemment comprimées, tant de cruels combats, tant de sang répandu, tant de familles plongées dans le deuil, elle n'a pas encore suffisamment mis à l'épreuve l'obstination barbare des oppresseurs et la constance des opprimés! Quoi! elle n'est pas assez mure, cette question du Slesvig-Holstein qui, depuis tant d'années, harasse le Danemark, irrite l'Allemagne, inquiète l'Europe ! Et Venise? · Ses gémissements sont-ils d'hier? Et l'empire ottoman? Est-ce hier sculement que la Russie s'est mise à convoiter la succession de « l'homme malade de Constantinople » ? Ah! elles ne sont que trop mûres les questions à résoudre, et si le remède était aussi sûr que la maladie est avancée, c'est Napoléon qui aurait raison et l'Angleterre qui aurait tort. La justification du refus de l'Angleterre par le Morning-Post est, tranchous le mot, parfaitement absurde; si absurde, que je soupçonne le Morning-Post, journal de lord Palmerston, de défendre ici la politique de lord Russell à la façon de ces avocats qu'on paye pour perdre les procès dont ils se chargeat. La vraie justification de la politique de lord Russes sell — lequel n'est pas, comme lord Palmerston, le compère de l'empereur des Français — git dans son habitude de regarder au côté pratique des choses, et aussi dans l'impossibilité où il se trouve de régler sa conduite sur une connaissance exacte des dispositions et des sentiments d'une autor réduite, ou à parler par fairmes, ou à se taire.

Deux fois déjà le gouvernement anglais s'est aventuré sur la même barque que le gouvernement impérial : qu'y a-t-il gagné?

L'abandon du droit de visite au profit de la Russie, tel a été, pour l'Angleterre, le produit net de la guerre de Crimée, de cette guerre où elle a beaucoup dépensé en hommes et en argeut, où elle a compromis son influence, et qu'elle s'est vue forcée de terminer juste au moment où elle avait chance d'eu tirer avantage.

La conquête de Mexico par les zouaves, tel a été, pour l'Angleterre, le fruit d'une expédition entreprise en tommun, sur la foi d'un engagement qui excluait toute idée d'agrandissement territorial et même d'intervention politique.

De semblables expériences autoriseut de reste l'Angleterre à ne s'engager qu'à bon escient.

Elle tient à vivre en bons rapports avec la France, c'est certain; elle n'a garde de vouloir l'offenser, mais elle se croit obligée de prendre ses précautions.

### CCXVIII

7 décembre.

## L'Angleterre injustement attaquée.

Les Anglais ont-ils donc toujours tort quand ils s'écrient: « Vovez comme ces Français sont légers! » Vraiment, i'ai quelque envie d'en donter. Quoi! hier encore on ne parlait, on ne révait en France que de courir au secours de la Pologne; le nom de la Pologne était sur toutes les lèvres ; son image, sanglaute et mutilée, se dressait devant tous les regards; on comptait avec angoisse les heures de sa convulsive agonie; on brûlait d'en hâter le terme, et, pour cela, nul obstacle ne paraissait trop grand, nulle distance trop considérable, nul sacrifice trop lourd; il y avait des larmes dans les cœurs : les mains cherchaient des épées. Et voilà que, aujourd'hui, la Pologne, quoiqu'elle vive et combatte, est, pour beaucoup de gens en France, comme si elle était morte, enveloppée dans son linceul, ensevelie! C'est à peine si l'on se croit obligé par la décence de penser à elle de temps en temps, et bientôt, Dieu me pardonne! on accusera de rabàchage ceux qui s'aviseront d'invoquer encore en sa faveur le droit, la justice, l'humanité! En ce moment, la mode est ailleurs.

Et à l'égard de la Russie donc, quel changement à vue! Comme on est soudain devenu tendre envers elle! Comme on a vite oublié le ton irouique des dépèches du prince Gortschakoff et le caractère odienx des exploits de Mourawieff!

Il n'y a pas à s'y tromper, ce qui a produit un révirement, presque inconcevable, c'est le réveil de cet orgueil militaire qu'irrite, en France, toute opposition on, même, toat semblant d'opposition de la part des Anglais. Ainsi, parce que l'angleterre apris un heari jour la libret grande de n'être pas de l'avis du cabinet des Tuileries sur les conséquénces probables du capinet des Tuileries sur les conséquénces probables du capinet des sympatites pour la Pologne! adieut l'indigantion excitée par une boucherie sans onn! adieu la liberté recommandée par l'exemple d'un peuple libre! Journalistes des bouls de la Scine, pressezvous, videz vos carquois : le point de mire, c'est l'Angleterre!

Il faut, en vérité, que toutes les têtes soient à l'envers, de l'autre côté du détroit, pour que le Journal des Débats luimême, journal grave et sensé, en soit venu à mêler ses gémissements aux clameurs de l'Opinion nationale et de tous ceux jour qui l'histoire commence à Gréey et finit à Waterho!

Or ca' mais que préfendant ces messieurs? Est-ce que, d'aventure, une invitation est un ordre, dès qu'elle part des Tuileries? Est-ce qu'un gouvernement à qui un autre gouvernement fait une proposition n'a pas le droit de demander des éclaircissements, d'examiner, de peser et de se décider d'appès ses propres lumières?

Serait-ce que, sur l'efficacité d'un congrès, il est impossible, absolument impossible, d'avoir deux avis différents; de telle sorte que le doute à cet égard ne se puisse expliquer que par l'excès de la mauvaise foi, les inspirations de la jalousie, le parti pris de la haine? Libre aux optimistes de

tenir pour certain que l'Autriche rendra Venise à l'Italie; que la Russie rendra la Pologne à elle-même; que l'Espagne, on ne réclamera point Gibraltar, ou l'obtiendra : que la Prusse fera bon marché du duché de Posen; que le Danemark sera trop heureux de mériter le respect des duchés en se séparant d'eux, on l'Allemagne trop heureuse de prouver son désintéressement en ne s'occupant plus des duchés; que le sultan sera bien aise de voir, au besoin, démembrer ses États, et que le nane donnera sa bénédiction à Victor-Emmanuel, en lui laissant une part des domaines de l'Eglise, et même Rome, s'il y a lieu, enfin que ces choses s'accompliront par le seul fait d'un certain nombre de princes allant, avec ou sans l'aveu des peuples, causer des affaires de l'Europe autour d'un tapis vert. Je ne trouve pas manyais qu'il y ait des gens disposés à attribuer d'avance de tels effets à une telle cause, et je n'entends en aucune façon leur contester le droit de proclamer bien haut que c'est la foi qui sauve. Mais, en revanche, qu'il soit permis à ceux qui n'ont pas la foi de donner leurs raisons. Avant de prétendre que le refus de l'Angleterre d'assister au congrès est une marque de vile jalousie, un acte bassement égoiste, une insulte à la France, etc., etc., il v a une chose à prouver : c'est que eette assertion ; « la paix du monde sortirait d'un congrès » est un axiome aussi incontestable que celui-ci : « La ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre. » Tant qu'on n'aura pas prouvé cela, l'Angleterre sera fondée à demander en vertu de quel principe d'équité et de liberté on exige que, sur une question essentiellement controversable, elle n'ait pas d'autre opinion que celle du gouvernement impérial.

Et qu'on n'objecte pas la forme du refus. Les dépêches du comte Russell sont d'un style ferme, mais qui n'a rien de

LAMP.

brutal, rien de discourriois, rien de sec. Chaque point y est discuté avec un soin et une insistance qui témoignent d'un examen prétabble de la question, très-sincère et très-attentif. Tout au plus pourrait-on dire qu'on y remarque l'absence de ces phrases alambiquées et sottement mielleuses dans lesquelles l'hypocrisie diplomatique a coutume de se draper. Misis, d'une part, l'emploi de ce style, digne sans arrogance et convenable sans fadeur, est caractéristique de la manière du comte Russell, qui n'a jamais écrit autrement; et, d'autre part, s'il 3 agissis it d'une question de forme, est-ce que le gouvernement anglais ne serait pas autorisé à repousser la plainte par la plainte?

Certes, je suis très-loin, quant à moi, de trouver à redire au caractère fier et direct de l'appel adressé par Napoléon III à l'opinion publique en Europe. Dieu me garde de protester contre cet hommage renda au droit d'intervention intellectuelle des peuplise. Le grand jour de la place publique vaut mieux que la nuit des chancelleries. Mais, justement, en ayant son franc parler, Napôléon III ad donné un excellent exemple, que lord Russell a fort bien fait d'imiter. Ceux-là devraient s'en applaudir au lieu de s'en irriter, qui ont l'âme assez haute pour voir dans le langage autre chose qu'un moyen donne par Dieu à l'homme de cacher sa pensée.

Vainement chercherail-on à opposer à la conduite de l'Aneleterre celle des autres gouvernements. Si l'Angleterre, en cette occasion, a parlé sans ambages, c'est simplement parce que sa dignité n'avait aucun indispensable sacrifice à faire aux inspirations de sa prudence. Les acceptations dont se réjouit si fort la presse officielle on officieuse en France ne sont-elles pas arrivées, en général, tout enveloppées de réserres, laissait deviner le si et le mais? Et n'est-il pas vrai à la lettre que, comme le Times le remarquait il y a quelques jours, les puissances dont on n'a en aucune peine à obtenir l'adhésion, sont précisément celles auxquelles le congrès offrait une chance de gain? L'Italie tend les bras à Venise et appelle Rome. L'Espagne n'a pas renoncé à Gibraltar. La Suède regarde du côté de la Finlande. Le Danemark vent qu'on lui assure une bonne fois la possession du Slesvig. La Suisse aspire à la neutralisation du territoire qui confine à ses frontières. Le pape tient « à faire prévaloir le respect des droits, violés » (en sa personne, bien entendu), et il promet son concours moral au congrès, avec l'intention de « revendiquer spécialement dans les pays catholiques la position prééminente qui appartient à la religion catholique, la seule véritable. » Si bien que ce congrès, d'où la paix devait sortir, comme conséquence d'un coucours empressé de sacrifices, se trouve être un jeu auquel nul ne prend part que dans l'espoir de gagner la partie. Est-il donc si extraordinaire qu'après un calme examen des résultats probables de cette mise en présence de tant d'intérêts opposés, de tant de prétentions inconciliables, le cabinet de Saint-James ait jugé le remède pire que le mal? On conviendra, en tout cas, que, si quelque chose était de nature à l'entraîner vers la politique de l'optimisme, ce n'était pas le dénoûment des négociations entamées avec la Russie dans la question polonaise!

Le vieux de citer la réponse du pape : se figure-t-on la protestante Angelerre se rendant à un congrès pour y entendre affirmer la prééminence de la religion catholique, « qui est la seule véritable! » Le congrès transformé en concile ocuménique, et l'apreté és disputes théològiques se melant à l'ardeur des discussions soulevées par un remaniement de la cartel 1 in enamquiri plus que ce trait!

De tout ceci, Monsieur, que conclure, sinon que le déchai-

T. IV.

12

nement d'une partie de la presse française contre l'Angleterre, à l'occasion du congrès, est absurde au point de ressembler à un accès de folie?

Certes, je ne prétends pas une constituer le défenseur quand même de l'Angleterre. Français, et hon Français, je suis moins disposé que personne à me faire illusion sur les défauts d'un peuple dont l'action a été plus d'une tojs funeste à man pays. Mais il a, ce peuple, des qualités étriesses et fortes qu'il est injuste de nier, qu'il est dangereux de méconnaître. Et il a cela de grand, de très-grand, qu'il représente dans le monde le principe de liberté.

C'est pourquoi j'estime que ceux-là, en Brance, doivent être rangés, ou parmi les ennemis de la liberté, ou parmi ses amants aveugles, qui s'étudient à attiser contre l'Angleterre, en l'état actuel de l'Europe, le feu des rivalités nationales et des ressentiments militaires.

Qu'on reproche aux Anglais de pousser trop loin le culte des intérêts, de regarder plus aux faits qu'aux principes, de voir trop souveut les choses par leurs petits côtés, de trop s'aimer comme nation, soit. Mais qu'on y prenne gardel il n'est pas qui na gener d'égoisme. La passion de primer par la gmerre n'est pas moins égoiste que la passion de primer par le commerce, et elle est plus désastreuse. Voils ce que sont teaus se dire bien haut à la France ceux de s-s enfants qui, au profit qu'il peut y avoir à la flatter, préférent l'honneur et la fière satisfaction de la servir.

Oui, s'appuyer sur la vanité et les rancunes nationales pour exciter contre un peuple libre un peuple dont l'affaire principale est de le devenir, c'est, qu'on le sache ou non, compromettre la cause de la liberté.

#### CCXIX

## Les élections de Paris et les Anglais.

Le silence qui régnait en France depuis tant d'années et l'apparente immobilité du peuple le plus remunant de la terre avaient fait croire aux Auglais que la France avait perdu ses aspirations d'autrefois; que ses instincts d'opposition l'avaient abanonnée; que son pouts politique, dont on ne sentait plus le hattement, avait en effet cessé de battre; que pour elle il n'existait plus décidément d'autre passion que celle des affaires. Ils jugeaient la lampe éteinte, parce qu'elle était longtemps restée sous le boisseau; ils ne soupconnaient nas le mouvement de leau sous la facile connaient nas le mouvement de leau sous la ralect.

Disons tout : ce résultat ne les affligeait que médiorrement. Ce n'était pas sans une sorte de satisfaction mal dissimilée qu'ils assistaient à un spectacle qui, aux yeax du monde, semblait témoigner de la supériorité de la race sxonone sur une race rivale, en ce qui concerne l'apptitude à étre libre. Avec quelle orgueilleuse affectation de pitté fils dissient : c. la France n'est pas faite pour la vie politique : elle est arrivée à le comprendre! . Quel empressement ins metatient à se réjouir de ce qu'on avait enfin découvert le sevret de gouverner un peuple réputé ingouvernable! Senis, les Anglais étaient une nation majeure : aux Francia, il fallait un maitre, parce qu'ils étaient des enfants,— des enfants plus vigoureux et plus formidables que des lommes quelquefois, mais, en fin de compet, des enfants plus vigoureux et plus formidables que des lommes quelquefois, mais, en fin de compet, des enfants plus vigoureux et plus formidables que des lommes

Oui, voilà de quelle facon la France ici était appréciée par l'Angleterre. Et quand les Anglais qui étaient allès visiter Paris en revenaient émerveillés de sa splendeur extérieure; quand ils parlaient, en enflant la voix, de rues étroites et laides remplacées par de magnifiques boulevards, de mansardes remplacées par des palais, des jardins somptuenx éclos comme sous la baguette d'une fée; quand ils comparaient le Paris d'aujourd'hui à cette Rome des temps anciens qu'Auguste avait trouvée de brique et qu'il avait laissée de marbre, c'était pour en tirer la conclusion que la France ne désirait rien de plus. Volontiers ils l'auraient comparée à un prisonnier qui a des chaînes d'or et qui, à cause de leur éclat, les aime. Le Daily Telegraph allait jusqu'à nous prendre à partie en ces termes : « Un squelette peut être vêtu de pourpre; un mort est tout aussi mort dans un tombeau de marbre que dans un tombeau de pierre.» Londres n'a pas, ajoutaient nos ceuseurs, des boulevards étincelants, des monuments niniviens; elle n'a ni le Louvre achevé ni le bois de Boulogne métamorphosé; mais l'Angleterre est libre.

El ce qui portait les Anglais à estiner qu'il n'y avait plus de vivant en France que le France des affaires et celle des plaisirs, c'était le développement extraordinaire des préoccupations industrielles, la passion croissante de l'agiotage, le progrès de la richesse, un déploiement de luxe de jour en jour plus extraordinaire, la rage des spectacles et des fêtes.

Comment peindre leur surprise, à la nouvelle du résultat des élections de Paris? La résurrection de Lazare ne dut pas étonner davantage œux qui en furent témoius.

Mais on ne veut jamais s'avouer qu'on s'est trompé. Anssi le *Times* affecte-t-il de s'étonner en sens inverse. Il ue peut compreudre, assure-t-il, que l'on se soit abusé sur le caractère et les tendances du peuple français au point d'imaginer qu'on n'avait qu'à lui donner, pour qu'il consentit à se laisser éternellement mener par les lisières, panem et circenses. Oubliant combien de fois il avait dit lui-même qu'il importait de tenir la France en bride si l'on ne voulait pas voir un beau matin le cheval emporter le cavalier, le Times, à l'heure qu'il est, ne tarit pas sur ce qu'il y a, selon lui, de remarquable dans le résultat des élections narisiennes. Il se représente une belle église vide. La nef, dit-il, est d'une largeur imposante; les colonnes sont d'une imposante hauteur; il y a profusion d'exquises peintures; la sculpture ne laisse rien à désirer : l'autel est paré ; les flambeaux brûlent; les siéges destinés à recevoir les fidèles sont prêts. Mais, hélas! une chose manque, quand l'heure du service divin a sonné : les fidèles! la cloche les appelle en vain : ils sont ailleurs. Leurs encens et leurs prières montent vers d'autres dieux.

Il n'y a vraiment que le Times pour se donner à luimême de pareils démentis!

Inutile de vous faire remarquer que les Anglais n'atschent aucune espèce d'importance à la victoire du gouvernement dans les provinces. Ce qui les frappe, c'est le jugement reudu par cette ville de Paris, qui est—lis ne l'ignoreut pas—le cœur et le cerreau de la France; par cette ville de Paris pour laquelle ou a dépensé tant d'argent; dans laquelle on a attiré tant d'étrangers, et où les ouvriers ont tant à faire.

Convehons, du reste, qu'il y a là de quoi frapper les esprits, dans une contrée ob, comme dans celle-ci, les intérêts matériels sont l'aune avec laquelle on mesure en général les principes.

### CCXX

## Un regard jeté en arrière.

l'étais en Angleterre lors du grand soulèvement des Indes. Je pus donc étudier de près l'impression qu'il produisit sur les Anglais. Permettez-moi de consigner ici mes souvenirs.

Il va sans dire que les Anglais tressaillirent à la première appartito du gros nauge noir qui, à trois unille bienes de leur lle, venait crever sur leur empire indien. Mais Rome, après la bataille de Cannes, féliciait Varron de n'avoir pas déseapéré du salut de la patrie. Les Anglais sont trop orgueilleux pour laisser percer, aux yeux des étrangers, le secret de leurs alarmes, et, de tous les organes de l'opinion publique, le Times fut celui par qui ce secret fut le plus orgueilleussement gardé.

Counse il le prit de hant en parlant de l'insurrection de l'armée du Bengale! Quel étalage il fit de cette supériorité dérace qui a mis aux piets de quelques Européens de sang anglo-axon deux cents millions d'Indous, et avec quelle confiance superde dans l'avenir la écrai : « Au moyen de quarante mille Européens, chiffre moyen de la population de nos villes de second orfre, nous tenons plus du septième de toute la race humaine! » Qu'importait au Trimes cette coêté enfantine des cipayes? L'Angleterre n'avait-elle pas des bras qui, par dessus les océans el leurs abinues donquées, atteignaient aux ettrémités de la terre? Une devicedard et cliniécle ir oupeau

d'Indous effarés dès qu'elle les aurait touchés de sa houlette d'airain? Quant à vous, peuples rivaux, qui seriez tentés du vain désir de disputer à l'Angleterre la proie conquise, paraissez, elle vous défie! Elle est si naturellement, si invinciblement propriétaire des Indes, que, vint-elle par impossible à se les laisser prendre, il ne lui faudrait pas dix ans pour les rameuer sous sa loi. Les nations jalouses de tant de grandeur n'ont qu'à s'accoutumer au chagrin de la savoir immortelle! Avant la fin du mois, quatorze mille soldats de la racc anglo-saxonne auront quitté les rivages de la Grande-Bretagne. D'ailleurs, le commandant en chef dans les Indes marche déjà sur le foyer de la rébellion, en concentrant ses forces. On ne parle pas de victoire, C'est le code même de l'humanité, que les auteurs des massacres de Delhy ont outragée, qui fournira contre eux la justification d'un appareil de vengeances à faire, nour des siècles, palir l'Orient!

Voilà, Monsieur, avec quelle indifférence dédaigneuse, avec quelle habileté romaine à voiler ou à nier les revers, parla le *Times*.

Et pourtant c'était avec des sollats très de son propre ein et campés au milieu des peuples conquis que Rome maintenait ses oflugiétes. Mais l'Inde, tombée sous la domination d'une compagnie de marchands transformés eu sonverains par un fabileux concours de circonstances, l'Inde ne pouvait être conservée aux mêmes conditions; et ce n'est pas une des moindres merveilles de son asservissement, qu'elle-même ait été amenée à livrer aux vainqueurs la forre militaire qui sert de base à leur empire! Le fait est que l'armée anglo-indouc était composée de trois sortes de troupes : troupes européennes appartenant à l'armée royale, troupes utrojéenes commandées par des officiers curopéens. Mais que l'armée recrutée parmi les indigênes fût de beaucoup la plus nombreuse et constitut le fond même des forces britanniques dans les Indes, c'est ce que les chiffres suivants vous mettront en état de juger. En 1830, — j'extrâre et chiffres du livre de Mac Galloch, — l'armée anglaise proprement dite des Indes s'élevait à 20,582 hommes; celle des indigènes à 137,753; celle des indigènes asulliaires à 111,500. Depuis, les chiffres s'enfièrent de manière à rendre a proportion encore plus frappante, et en 1837 on n'estimait pas à moins de 300,000 hommes l'ensemble des soldats indous, ou cipayes, répandus dans les trois présidences qui forment, aux flueds, les grandes divisions de la donination anglaise, savoir : la présidence du Bengale, celle de Madras et celle de Bomlav.

Ainsi, l'Angleterre aux Indes, singularité menaçante, était protégée par les baionnettes d'un peuple qu'elle avait 🚲 vaincu et qu'elle opprimait! Est-il besoin de dire, après cela, que l'obéissance des cipaves, et une obéissance absolue, était pour l'empire indou-britannique une question de vie ou de mort? Dans son livre du Gouvernement de l'Inde, Malcolm a écrit : « Appuyés sur le courage et la fidélité jusqu'à présent inébranlables de l'armée indigène, nous pouvons procéder avec hardiesse à toute réforme ; mais que ce point d'appui vienne à nous manquer, l'édifice tout entier de notre pouvoir s'écroule. » Lors de l'insurrection de Vélore, c'en était fait de la domination anglaise dans l'Inde, si un régiment de cavalerie indigène, par attachement pour le colonel Gillepsie, ne se fût décidé à charger les rebelles. Qu'est-ce qu'un empire dout la destinée a pu tenir à la conduite d'un seul régiment, et la conduite de ce régiment, aux sympathies qu'un seul homme se trouvait lui avoir inspirées!

Eh bien, qu'arriva-t-il en 1857? Voilà que, dans la plus importante des trois présidences, celle du Bengale, les cipayes s'emportent aux derniers excès de la révolte; ils massacrent leurs officiers; ils égorgent des femmes et des enfants; ils renouvellent les scènes de fureur qui épouvantèrent et ensanglautèrent Saint-Domingue. Il n'y a plus à en douter : cet esprit de désaffection dont on s'entretenait depuis longtemps à voix basse et sans vouloir y croire, il éclate en violences terribles. Et ce ne sont pas les Indous seulement qui se soulèvent, ce sont les Musulmans, ce sont les descendants de ces guerriers du Prophète qui précédèrent les Auglais dans la conquête des Indes. Ce n'est pas tout encore. Est-il vrai que dans les districts embrasés par la révolte, la population a fait cause commune avec les soldats; que les affaires y sont arrêtées; qu'on y refuse le payement de l'impôt; qu'à Calcutta, on a saisi entre les mains d'un officier indigène du 3º d'infanterie une correspondance attestant l'existence d'un complot dont le but aurait été de soulever, toute l'armée? Vainement chercherait-on des motifs de se rassurer dans les offres de service venues, eu cette circonstance critique, de certains princes indieus, le Maharajah de Gwalior, par exemple, le rajalı de Jindh, etc., on en cite quelques-uns, mais les autres? Et d'ailleurs, comment savoir si ces princes n'attendent pas que la rébellion s'étende pour s'y joindre, comme firent les nobles dans la Vendée pendant la Révolution française? Est-il supposable qu'ils nourrissent dans leur cœur des sentiments d'affection bien sincère à l'égard de ces fiers étrangers qui ont renversé dans l'Inde tant de trônes, bumilié ou dépossédé tant de petits potentats, et fait acheter si cher à ceux qu'ils ont laissés debout, l'aumône de leur tyrannique protection? One de douleurs jusqu'ici muettes, que de colères jusqu'ici cachées, risquent

de faire explosion, le jour où il deviendre bien évident que les chiens se sont retournés contre les chasseurs !

Et n'était-ce donc rien que cette coincidence fatale entre les troubles de l'Inde et la guerre déclarée à la Chine? La nécessité de comhattre les Chinois n'était-elle pas de nature à affaiblir les ressources que réclamai la nécessité de compriner la révolte des cipayes? Une chose qu'il convenait de ne point perdre de vue, c'est que la Chine et l'Inde étaient séparées par un voyage d'une senaine tout au plus, et que, de Calentia à Canton, les nouvelles arrivaient en quatre fois omis de temps qu'il n'en fallait pour qu'elles parrissesent en Angleterre. Quel effet ne produirait pas en Chine le récisjles scènes sanchattse de Jelhy?

Mais l'Angleterre est douée de ce génie qui sjoute tant de force à la force : la constance; elle aurait droit de se parer de cette belle devise d'un de ses régiments : Nous sommes durs à mourir. Elle ne s'effraya donc pas outre mesure des tragdies ou Bengale : elle sciatiq qu'elle sortini triomphante de cette épreuve. Mais ce quf était inquiétant dans. l'insurrection des épayes, c'était unoins le fait que le symptôme. L'incendié éteint, qui empécherait le feu de couver sous la cendre? et s'il était vrai que la constitution même de l'empire indou-britannique portait en elle des germe de mort, leur développement ne serait-il pas puissamment activé par la rupture du lien moral qui avait jusqu'à ce jour mi aux officiers euronéens l'armée indigène des linés?

La était la vraie question, et on le comprit si bien en Angleterre que tous les esprits sérieux s'y occuperent de la recherche des causes générales auxquelles ces tristes événements avaient du naissance.

Prétendre qu'ils étaient le produit éphémère d'une circonstance purement accidentelle, c'est-à-dire l'idée répandue parmi les cipayes que leurs cartouches avaient été frottées avec une graisse sacrilége, et qu'en y touchant ils encouraient l'irréparable malheur d'être dèchus de leur caste, cela était bon pour masquer la gravité de la situation, voilà tout.

Ce n'est pas qu'une pareille idée, si les cipayes l'avaient un réellement, ne fit de nature à les soulever, car la caste est l'élément intégrant de la société indoue. Il n'y a rien de comparablé à l'indomptable faustisme qui enchaine l'Indom aux usages et aux prégingés propres à la caste dont il fait partie. Les violer en quoi que ce soit, plutôt la mort. Et lambleur à qui perd as place daus sa caste il perd sa place dans la vie. Nulle porte ne s'ouvrira plus sur son passage; ess anisis craindront son approche comme celle d'un pestifére; ses frères et ses sœurs fuiront ses embrassements; sa mère nême aura peur de l'aimer! Nul doute que des homnes disposés à redouter de telles conséquences, si semblables aux effets de l'excommunication au moyen age, ne soient capables de lout pour les éviler.

Mais il faut remarquer que, dans la circonstance dont il s'agit, c'est à peine si les cipayes pouvaient avoir sérieusement la crainte qu'on leur supposait. Est-ce qu'ils n'avaient pas reçu de leurs officiers, à cet égard, les assurances les plus formelles, les plus solemelles? Et si l'on opdait àbsoliment que le refus de croire à ces assurances eût seul en pries les soldats amboundenns? Aussi bien, l'espirit d'insubordination qui s'était révété à Meerut avec tant de violence avai depuis longtemps déje evait l'ayunée, plusieurs rapports en avaient démoné les progrès; le gouvernement central était averti, et, la nature radicale des réformes que proposèerant en 1857, ceu-la mêmes qui chercaisent à montrer l'évêne-en 1857, ceu-la mêmes qui chercaisent à montrer l'évêne-

ment sous son moindre côté, prouva de reste que le mal tenait à d'autres causes, très-générales et très-profondes.

C'est qu'en effet, il faut bien le dire, les Anglais, en s'emparant des Indes et en les gardant, n'avaient eu d'abord d'autre objet que d'en tirer de gros revenus. Il n'y avait eu là ni mélange des civilisations, ni mélange des races, ni arpprochement des croyances régieness; et l'indou, sous le poids d'un impôt territorial écrasant, était entre les mains de la compagnie des Indes ce qu'est la canne soumise au pressoir.

Le 1" juillet 1857, le Bombay Times publiait la liste des régiments en rébellion ou désarmés : le seul aspect de cette liste émeut. Jamais chiffres ne parlèrent un langage plus tragique. Troupes mutinées : 37 régiments d'infanterie indigène, 3 régiments d'infanterie irrégulière, 5 régiments de cavalerie légère, 3 régiments de cavalerie irrégulière; plus, 5 compagnies d'artillerie, le corps entier des sapeurs et mineurs à Roorkee, la moitié du corps des sapeurs et mineurs à Meerut, le contingent de Mslwak (artillerie et cavalerie), les « Body guards, » contingent de Gwalior (artillerie, cavalerie et infanterie). Troupes désarmées : 16 régiments d'infanterie indigène, 3 régiments de cavalerie légère, 1 régiment de cavalerie irrégulière. Troupes licenciées : 1 régiment d'infauterie indigène, celui de Barrackpore. Le nombre des régiments qui avaient cessé de figurer sur le tableau de l'effectif de l'armée du Bengale était donc de 70, sans compter les divers corps énumérés ci-dessus : sapeurs, mineurs artilleurs, gardes du corps,

Aussi, de quelle conclusion le Bombay Times faisait-il suivre la sinistre énumération? The Bergal native arry has ceased to exist! Et ces mots, lancés par dessus les mers, retentirent dans chaque cœur auglais comme le son d'une cloche funéraire.  $\dot{}$ 

Qu'on médite ces ligues, écrites sur le théâtre même des vévenements : « We have got to the end of this terrible list, and feel that any attempt to heighen its significance by comment would be misplaced. The empire is passing through a most herrible crisis in its history, and we are looking with muchanziety for reinforcements of European troops. — Nous voici à la fin de cette liste terrible, et nous sentous combine serial déplacé tout entaité pour en faire ressortir la signification par des commentaires. L'empire traverse une crise formidable, et nous attendons avec une vice auxiété des renforts de troupse européennes.

N'v eût-il eu d'engagé que l'élément militaire, c'était beaucoup. Et cet élément militaire dompté, le problème était loin d'être résolu : car on ne pouvait perdre de vuc que le soulèvement des cipaves, quelle qu'en fût l'issue, changeait de fond en comble les conditions du maintien de l'empire indou-britaunique; qu'une tentation bien dangereuse venait d'être offerte à l'ambition russe; que les Anglais, perdus et comme novés, à trois mille lieues de leur pays, au sein d'une population immense, ne devaient désormais se flatter de la tenir assuiettie qu'au moven d'une masse considérable de troupes européennes; que ces troupes, soumises à l'action d'un climat dévorant, auraient besoin d'être sans cesse renouvelées; que de tels transports à de telles distances n'auraient pas lieu sans entraîncr des dépenses énormes, et que, si la Compagnie des Indes était déjà obérée, un gouffre d'une effroyable profondeur menaçait de s'ouvrir.

Mais quoi! était-il possible de ne voir qu'une simple mutinerie militaire dans une insurrection qui, en quelques jours, s'était déclarée sur tant de points divers, avait poussé audevant de la mort tant de milliers d'hommes, et les montrait ainniés d'une rage inapasisable? Plus os songeait que les cipayes étaient bien payés et que leur condition matérielle était supérieire à celle des autres Indous, plus il devenail nécessaire de chercher une explication profonde à des fireures dont il n'y avait d'exemple, dans l'histoire, que là oi elles avaient put étre engendrées, soit par l'impatience de briser un joug moralèment olieux, soit par un entraînement fanatique. Or, has l'un ou l'autre exaj il était difficile de concevoir que le sentiment qui avait déchaîné les cipayes fut entièrement étranger à une population au milieu de laquelle lis s'étaient formés, et à Jaquelle les attachaient tous les liens du sang, de l'éducation, des préjugés, des mœurs, de la religion, de la nationalité.

Que le gros de la population ne se fût pas immédiatement levé, cela se concevait, du reste, de la part de paysans sans armes, sans organisation, sans point de ralliement, sans initiative, sans chefs, dispersés par petits groupes sur une vaste étendue de territoire, façounés de longue main à l'obéissance, et soumis encore à l'empire de ce souverain prestige qui, depuis deux siècles, entoure en Orient le nom et la puissance des Anglais. Et toutefois, même à n'envisager que ce côté de la question, que de signes alarmants! Si le soulèvement n'avait rien de national, pourquoi donc avait-il fallu imposer silence à toute la presse indienne? Pourquoi la révolte des soldats indigènes s'était-elle étendue tout d'abord à la totalité des camp-followers et du bazaar people? Pourquoi les domestiques mêmes des officiers s'étaient-ils sur-le-champ tournés contre eux? Pourquoi un grand nombre de courriers et de bateliers du Gange avaient-ils fait cause commune avec l'insurrection? Pourquoi, enfin, les troupes anglaises avaient-elles déjà mis le feu à plusieurs

villages? Il n'y avait donc pas à se faire illusion, ni sur la nature du soulèvement, ni sur sa portée.,

Je n'oublierai jamais l'effet produit en Angleterre par l'annonce que le géuéral Havelock, le héros du jour, le modeste et intrépide guerrier à qui la reine venait de couférer l'étoile et le ruban de chevalier-commandeur de l'ordre du Bain, avait été forcé de battre une seconde fois en retraite vers Cawnpore... Qu'imaginer, en effet, de plus alarmant? Car, enfin, il était là, aux portes de Lucknow, à la tête de vingt-cing mille Mahrattes mélés aux rebelles d'Oude, ce Nana-Saib, qui ne s'était pas nové, comme on le disait, avec toute sa famille, et qu'on s'était trop haté d'envoyer cuver aux enfers le sang dont il s'était enivré. Qu'allait-il advenir, on, plutôt, qu'était-il advenu des malheureux habitants de Lucknow? Lorsque, le 2 juillet, sir Henri Lawreuce traça la dépêche qui, pour lui, devait être la dernière, il informa lord Canuing qu'il ne pouvait pas tenir au delà de vingt-quatre jours. Les miracles qu'enfantent le désir de vivre et la nécessité avaient permis à la garnison de Lucknow de dépasser de quinze jours le délai fatal : la seconde halte du général Havelock n'aurait-elle nas été un arrêt de mort? Et dans ce cas... les ombres des victimes de Cawnpore se dresseront devant les imaginations épouvantées!

Autre sujet de douleur : le 8º régiment de Madras-cavalerie avait refusé net de prendre la route du Bengale, et il avait fallu le désarmer. Sombre nouvelle, qui prouvait que la mine était ouverte maintenant sous les trois présidences!

De plus, on apprit que, le 20 juillet, à Lahore, qui est, comme vous savez, la principale ville du Punjaub, le 28° d'infanterie judigène s'était nutiné et avait égorgé l'officier commaudant, le major Spencer. Ajoutez à cela que les dépéches en question étaient presque aussi inquiétantes par ce qu'elles ne dissient point que par ce qu'elles dissient. La mort du malurajah Goolab-Sing, dont elles parlaient, était déjà comme depais trois semaines, et, d'autre part, sur Arrah et Dinapore, sur Agra et Benarès, sur les mouvements du major Eyre, sur ceux de George Neill, rien, absolument rien.

Le seul rayon de soleil qui percit ces noirs mages, c'était la présence du général Nicholson à bella isœ des renforts. Le 12 du mois d'août, il était à une journée de marche de la ville assiégée, et si son arrivée ne mettait pas les Angais en état de tenter immédiatement l'assaux, elle devait les sauver du moins des sorties continuelles dont ils avaient eu issur'alors à souffiri.

En attendant, on invoqua le ciel. Un décret de la reine ordonna que la journée du 7 octobre fût employée par la nation à jeuner, à s'humilier, à prier, avec injonction aux archevêques et évêques d'Angleterre de composer la formule des prières à dire dans toutes les églises, chapelles ou places saintes relevant de la juridiction de l'État. Ainsi, le décret ne s'adressait point aux millions de dissidents et de catholiques que l'Angleterre compte dans son sein. Mais c'était là son moindre défaut. Le 7 octobre était un jour de la semaine, un jour de travail. Pourquoi n'avait-on pas choisi un dimanche? Pour les lords, les heureux du monde, les riches advisers de la reine, une journée de dévot loisir est un très-supportable fardeau. Ils peuvent faire somptueusement maigre; ils peuvent jeuner d'une manière exquise; ils penvent passer, s'ils veulent, de longues heures en prières, sans que leurs enfants s'en trouvent plus mal. Mais l'ouvrier n'a pas moins besoin de son salaire le 7 octobre que les antres jours, et les rédacteurs du royal décret auraient bien dû se rappeler que, pour les pauvres gens, la prière par excellence est celle-ci, hélas! « Donnez-nous notre pain quotidien! »

En même temps que le décret protestant de la reine, paraissait le manifeste catholique du cardinal Wisemaun. Cette lettre pastorale exhalait je ne sais quel àcre parfum de polémique, en dépit de ses périodes arrondies, de ses métaphores onctueuses, et contenait des passages où le cardinal appayait, comme avec un fer chaud, sur les cruautés commises par les cipayes.

Tont ceci vous donne la couleur de ce qu'était la situation : elle était ce qu'avaient dû naturellement la faire le deuil où tant de familles étaient plongées, les calamités que l'on connaissait, celles qu'on prévovait ou qu'on redoutait, et, pardessus tont, la conviction que des fautes immeuses étaient à l'origine de cet immense désastre. De là un mécontentement sourd qui ne perdit aucune occasion de s'épancher. Les attaques contre lord Canning se multiplièrent; on allait disant : Lequel vaudrait mieux de son rappel ou de la prise de Nana-Saib? Jugez! Quant à la Compagnie des Indes, vous pensez bien qu'on ne l'épargna pas, quoique, en tonte conscience, ou dût s'en prendre beaucoup moins à la Cour des directeurs qu'au Bureau de contrôle, la responsabilité de la première de ces deux autorités n'étant qu'un pâle reflet de celle de la seconde. Il est vrai qu'il venait de se passer un fait qui fournit aux adversaires de la Compagnie des armes légitimes. Une assemblée des propriétaires avait été convoquée, et bien que, pour former une cour, la présence de vingt membres suffit, on n'avait pas eu le nombre requis. Cette marque extraordinaire d'indifférence, de la part d'hommes spécialement intéressés dans une question qui faisait battre tant de cœnrs, avait paru un scandale. D'autant que le résultat du

T. IV.

uecting était véritablement misérable. Quel adoucissement aux douleurs de l'opinion que de lui apprendre comme quoi les directeurs n'étaient encore « arrivés à aucune soulion l » Et quel éclat jeté sur la générasité de la Compagnie par l'assurance pompeuse que lord Canning avait reçu d'elle l'invitation de ne baisser mourir de faim ou manquer d'ásile aucun de ceux qui lui viendraient houseless and naked from the supper country! Ne taisons pas, pour être justes, que la Compagnie, se donnant à elle-même chaque année une fête où s'engloutissaient des sommes considérables, elle avait bien voulus promettre qu'il n'a varait pas de diene rette année!

La critique avait donc à mordre, et elle n'ent garde d'y manquer. Une chose vous donnera une idée de ce fonds de manyaise humeur qui se mariait à la tristesse publique. On reprocha amèrement à la reine de visiter l'Écosse; au prince Albert, de se livrer à tron d'ardeur pour la chasse; au duc de Cambridge, d'avoir cédé à l'attrait des évolutions militaires de Châlons; au ministre de la guerre, d'être en va-se cances. C'est au point qu'un journal très-grave, écho fidèle et sonore des rumeurs qui couraient dans le parti libéral, ne craignit pas de rappeler, à cette occasion..., quoi? Néron chantant à la lueur de Rome incendiée. Exagérations que tout cela, sans doute | Et le Globe eut raison de faire observer que, si les ministres se donnaient un pen de bon temps, c'était après avoir pourvu à tout, et que, dans un pays constitutionnel comme l'Angleterre, la machine gouvernementale ne demandait pas, pour aller, que la reine fût continuellement à Londres. Toutefois, les susceptibilités partaient d'un sentiment respectable et naturel. Avoir l'air de rire devant une personne qui pleure ressemblera toujours à un manque de délicatesse, et, lorsqu'une grande nation est en deuil, elle est certes bien en droit d'exiger de ceux qui la gouvernent qu'ils renonceut aux distractions d'usage et qu'ils ajournent la joie jusqu'après le péril.

Le péril passa. La rébellion fut domptée, et les Anglais affirmèrea leur supérioriés sur le peuple conquis, non-senlement par un courage béroïque, mais par est eusemblé ed qualités fortes qui constituent les races dominantes. Heurenx s'ils n'avaient point vengé, par des barbaries indignes d'un peuple civilisé, l'exécrable massacre de Cawupore et le sang que les sauvaçes cipayes versérent en traibison!

Voici ce que le Times écrivait comme conclusion d'unarticle où, après avoir établi que le soulèvement des Indousn'avait rien de national, il sounait l'hallali contre les rebelles : • Qu'ou sache bien que l'Angleterre souliendra les officiers, dans l'œuvre de la répression et du châtiment, que'que terribles que soient les mesures qu'ils jugeront à propos de prendre, »

Était-il donc absolument nécessaire de prémunir les Anglais qui combattaient dans l'Inde contre les inspirations d'une humanité bête, « maudlin humanity? » Vous allez en juger.

Dans une des dernières léttres ewroyées de l'Inde, on lisait : Sir Henry Lucrence is grindly busy hanging the mutineers, at Lucknow, « Sir Henry Lawrence va rudement en besogne, à Lucknow, dans la question de pendre tes rebelles » Autre lettre : Sir Henry Lawrence is hamging the fellores, at Lucknow, as fast as he con, « Sir Henry Lawrence est en train de pendre nos drolles, à Lucknow, ansis vite qu'il pent. » On écrivait de Peshawur, à la late du 14 juin, — et remarquez qu'à Peshawur il y avait cu, non soulèvement, mais simple tentative de désertion : « Le canon a fait justice de quarante rebelles, en présence de toute la force armée. Les trois côtés d'un carré avaient

été formés : on a fait avancer dix pièces de canon. La sentence ayant été lue, on a lié un prisounier à la gueule de chaque canon. Puis le signal a été donné... Quelle scène! J'espère n'être plus appelé à en voir de semblable... Des troncs, des têtes, des bras, des jambes, lancés cà et là dans toutes les directions... Ces hommes ont subi leur sort avec fermeté, à l'exception de deux qui n'ont pas voulu se laisser attacher. Pour économiser le temps, on les a jetés par terre, et on leur a fait sauter la cervelle à bout portant. » La veille, on avait écrit de Ferozepore : « Ce matin, les rebelles ont été amenés (au nombre de vingt-quatre, je crois) sur le lieu de l'exécution... Un d'eux, qui avait en le bras amputé par suite d'une blessure, était porté dans une civière. Le lieutenant Hoggan a lu aux troupes et au peuple rassemblés la sentence rendue par la cour martiale. Ensuite il a averti les rebelles que si quelques-uns d'entre eux avaient des déclarations à faire, il serait sursis à leur exécution. Douze, si je ne me trompe, ont accepté l'offre et ont été conduits derrière l'artillerie. Des douze qui restaient, deux, parmi lesquels l'homme dont le bras avait été amputé, ont été livrés à la potence. L'un et l'autre ont monté à l'échelle d'un pas résolu, et sans donner la moindre marque de frayeur. Arrivés sur la plate-forme, ils ont ajusté le nœud coulant de leurs propres mains; on leur a bandé les yeux; on leur a hé les bras, et ils ont été lautés dans l'éternité... Les dix autres ont été menés au canon... Comme il v en avait qui criaient : « Ne sacrifiez pas l'innocent pour le coupable! » deux d'eutre eux leur ont dit : « Allons! pas de pleurnicheries! Mourez en hommes et non pas en lâches. Vous défendiez votre religion, qu'avez-vous à implorer la vie? Nos maltres l Ce ne sont pas nos maitres, ce sont des chiens. » On les a attachés à la bouche des canons, qu'on avait chargés avec

des cartonches sans holle. Ready I « Tire! » Et le drame a té joué. Il y avait quelque chose d'opprimaní (overporcering) dans cette scène de caranage et dans la puanteur qui s'en exhalait. I en œstis senti tout bouleversé. Les nombreux indigènes présents étaient dans l'épouvante; ils trembalient comme des feuilles de peuplier, et leurs visages présentaient comme des feuilles de peuplier, et leurs visages présentaient des teintes étranges... La leçon, je l'espère, ne sera pas perdue pour eux. On n'avait pas pris la précaution d'écarter du voisinage des pièces ceux qui avaient à en faire le service. Il en est résulté qu'ils ont été couverts de song, et que l'un d'eux a été frappé d'une manière terrible par un bras séparé du tronc. »

Vous vous rappelez ce qui arriva dans la ville de Lyon pendant la Révolution française A un moment ou in immense, incendie était allumé en Vendée, où le mouvement de la con-lition enveloppait notre pays, où la France sembhait à l'agoie, une partie de la population lyonaise s'était insurgée, avait jeté en défà à l'Assemblée souveraine cette été de Chaler que le bourreau n'abattit qu'après l'avoir mutifiée trois fois, et mettant en defense la ville dout elle s'était rendue maîtresse, avait soutenn contre les représentants du peuple un siège long et meurtrier. C'était jire qu'une tentative de déscrition, ou même qu'un soultvement dirigé contre une domination étrangère. Et cependant combien n'a pas été perçante la protestation qui, sortie des profondeurs de la conscience humaine, s'est élevée contre les mitraillades de Collo-d'Herbois et de Pouché!

Dieu me préserve de vouloir, en aucune façon, voiler ou atténuer ce qu'on raconte des horreurs qui furent commises par les sicaires de Nana-Saîb I Tout mon cœur en est saisi. Mais est-il juste d'oublier que si, de la part des insurgés indous, il y ent des actes de convoitise et de barbarie absolument horribles, il y en eut aussi quelques-uns de protection touchante et d'humanité? « Ne sacrifiez pas les innocents pour les coupables! » Voilà le cri qu'il était de l'honneur de l'Angleterre de recueillir avec un soin religieux, et l'y inviter, au nom de la civilisation, au nom de l'Europe, au nom du Christ, valait certes mieux que de la pousser dans les voies sanglantes de la justice sommaire et des exécutions en masse! N'était-ce donc pas assez de ces lambeaux humains vomis par la bouche des canons, et de ces aspersions de sang, et de l'effroi de ces spectateurs iudigènes, tremblant comme des feuilles de peuplier, - et de l'effet produit sur l'auteur du récit lui-même, qui, tout en exprimant l'espoir que la lecon ne serait pas perdue, ne peut s'empécher de dire : « I was myself terribly convulsed? » Ah! où la haine a une fois mis la main, les colères de la victoire n'ont nul besoin ou'on les aiguillonne.

Il est juste d'ajouter que, parmi les Auglais, il y en net beauroup, et des plus distingués, sur qui les brutales exhortations que je signale firent la plus fâcheuse impression, et c'est avec un vrai plaisir que je citerai, en terminant, le pasage suivant d'une adresse electroale de M. Bright : el lest de l'intérêt de l'Inde que l'ordre y soit rétabli. Mais, c erésulta obtenu, notre pays serait singulièrement coupable de négliger désornais le bien-être de tant de millions d'hommes. J'espère que les actes du gouvernement ne se ressentiront pas de cet esprit vindicaif et sanguniaire que respirent certaines lettres publiées par les journaux. J'espère que lorsque la crise sera passée, tout ce qu'il y a en Angeterre de science politique sera employé à tirer d'un si grand una le plus de bien possible. » Nobles paroles, dignes d'une âme élevée et d'un vériable homme d'État.

## CCXXI

## Question du Mexique.

J'aurai bientôt à vous faire savoir ce que les Anglais peant de la réunion des princes allemands : l'opinion publique ne me parail pas encore bien fixée à cet égard. Quand elle aura parlé d'une façon bien claire, je vous communiquerai mes impressions. Mais ce que je une crois, dès à présent, fondé à vous dire, c'est que le jugement qu'on a porté ici sur la politique du gouvernement français dans les affaires du Mexique n'est guère flatteur.

Et d'abord, sur le caractère moral de l'expédition, il u'y a en et il ne pouvait y avoir qu'une voix.

Quand l'Angleterre et l'Espagne s'unirent à la France contre luarez, de quoi s'agissial-il Pe deltes à bire payer, d'engagements à faire remplir, rien de plus. Parmi les étrangers résidant au Mexique, il y avait des Anglais, dos Espagnols, des Français. Plusieurs d'entre ux se prétendaient créanciers du gouvernement mexicain, et se plainaient anirement de ne pouvoir rien obbenir; à quelques-quas, il était dû des indemnités, pour pertes subies on spoliations soufferts pendant les troubles qui avaient désolé le pays. Forcer le gouvernement républicain à faire droit aux réclamations qui sernient reconnues justes, tel était le tou triginaire de l'expédition entreprise en comman.

Contre cette expédition, même ainsi définie et limitée,

que de choses à dire, si je vonlais tout dire! L'histoire de la créance Jecker, racontée un jour par M. Jules Favre, du haut de la tribune française, et cela d'une manière si terrible, se trouve racontée d'une manière bien plus terrible encore dans les dépéches de sir Charles Wyke à lord Russell; et quel triste jour elle jette, grand bieu! sur l'origine et la légitimité de certaines réclamations!

A quels faits, d'ailleurs, se rapportaient les plaintes? Il y avait eu des assassinats, il v avait en des vols. Par qui avaient-ils été commis? Etait-ce par le gouvernement de Juarez, auquel réparation était demandée? Non. Les coupables, c'étaient les héros sanglauts du parti réactionnaire, c'étaient les saints du parti prêtre. Le parti comptable, aux yeux de l'Europe et de l'histoire, du vol de la légation britannique de l'affreux massacre de Tabacuya, du meurtre du D' Duval, des violences inouies dont eurent tant à souffrir MM. Pitman, Davis, Whitehead, Joots, George Selley et tant d'autres, le voilà! Sur ce point, nul doute possible. Les exploits de ce parti sont écrits en lettres de feu dans le Blue-Book publié par le gouvernement anglais lui-même, sous le titre de « Correspondence respecting the affairs of Mexico, > - modernes tables d'airain sur lesquelles la génération présente ne jette que trop souvent un regard distrait, mais qui fournira des considérants redoutables aux arrêts de la postérité (1).

Oui, et c'est ce qu'il importe de ne pas perdre de vue, les maux dont la réparation était exigée du gouvernement de Juarez étaient précisément l'ouvrage du régime qu'il avait renversé, aux archamations du Mexique; ils étaient l'ouvrage du parti que, précisément, il combattait.

<sup>(1)</sup> Voir Correspondence respecting the affairs of Mexico, p. 23, 29, Part. I.

N'importe : dépositaire du pouvoir, les conséquences de ceux qui l'y avaient précédé pesaient sur lui : il ne le nia jamais. Seulement, comme la plaie creusée au sein du Mexique par tant d'années d'anarchie saignait encore; comme la guerre civile avait épuisé les ressources de ce magnifique et malheureux pays; comme le Trésor, au vu et au su de tous, était presque vide, il demandait du temps; il suppliait les intéressés, dans leur intérêt même, de ne pas le prendre à la gorge; il tremblait de sacrifier au désir de satisfaire immédiatement leurs réclamations le moyen de nourrir les troupes chargées d'éteindre l'anarchie dans son dernier foyer et de désarmer la bande de celui que M. Mathew, chargé d'affaires de la Grande-Bretagne au commencement de 1861, appelait, dans une de ses dépêches à lord Russell, « l'infame Marquez » (1); en d'autres termes, il disait à ceux qui le pressaient d'exigences implacables : « Bien que la dette étrangère qui pèse sur le Mexique lui ait été imposée, non par moi, mais au contraire, par mes ennemis, je la reconnais, j'entends la payer, je la payerai; mais, au nom du ciel, ne m'en enlevez pas les moyens. Vous voulez que je réprime l'anarchie, qui menace et vos propriétés et vos têtes, qui vous ruine et vous alarme : comment y parviendrai-je si, quand ma détresse est extrême, incontestable, incontestée, j'emploie, sur l'heure, au payement de la dette étrangère les fonds, très-insuffisants, dont je dispose, au lieu de les employer d'abord à rétablir l'adre, à pacifier la contrée, à relever les finances? Lorsque, par suite de malheurs indépendants de sa conduite, un négociant se voit forcé de suspendre ses payements, qu'arrivet-il, si ses créanciers croient à sa bonne foi et à son intelli-

<sup>&#</sup>x27;1) Correspondence respecting the affairs of Mexico, p. 1-4. Patl. 1.

gence? Il arrive que, souvent, loin d'achever sa ruine en se montrant inexorables, ils lui tendent la main, l'aident à remonter sur l'ean, et le mettent de la sorte en état de les payer. Me reprocher mon impuissance à maintenir l'ordre et rendre cette impuissance fatale, ah! c'est trop de moifié. »

Ce langage, je ne l'invente pas; c'est celui que terait, as mois de jiillet 1864. Seom Manuel de Zamacona, alors ministre des affaires étrangères du Mexique, dans une dépe'he adressée à sir Clarites Wiyke, reuvoyé de la Grande Bretagae (1). J'ai cette dépéche sons les yeux. Rien nde plus concluant, et j'ajouterais volonitiers de plus touchant. An offond, et l'étiquette diplomatique à part, c'est Antonio dans la poirtine duquel Shylock veut conper la livre de chair convenue.

Je le répète donc : même ramenée à son but primitif. Expédition du Mexique, telle que l'entreprirent les trois paissances, ne fournirait que trop matière à la critique. Mais laissons cela. Une chose est sûre, en tout cas : c'est que larcord de l'Angleterre, de l'Expagne et de la France n'avait d'autre objet que celui-ci : forcer le gouvernement de lancre à satisfaire les réclamations et les griefs des résidents étrangers. Quoi de plus explicite, de plus formel, que l'article 2 de la famense convention du 31 octobre : 4 Les hantes parties contractantes s'engagnat ha rechercher pour elles mens, dans l'emploi des mesures coercitives prévuse par la présente convention, aucune acquisition de territoire ni aucun avantage particulier, et à n'exercer dans les offaires intérieures du Mexique aucune influence de neture à porter atteinte au droit de la nation mexicaine de

<sup>(1)</sup> Correspondence respecting the affairs of Mexico, p. 39. Part. L.

choisir et de constituer librement la forme de son gouvernement » (1) ?

Le 12 octobre 1861, le comte Russell écrivait au comte Cowley: « l'ai à notifier à Votre Excellence que le gouvernement de Sa Majesté considère l'engagement de ne pas intervenir par la force dans les affaires intérieures du Mexique comme faisant partie essentielle de la convention » (2).

Et ce qu'il y a de plus curieux, c'est que, dans une dépèche autérieure de lord Cowley à lord Russell, on lit : « M. Thouvenel a dit qu'il adhérait entièrement aux principes posés par Votre Seigneurie conne étant ceux qui devaient guider l'action des pouvirs alliés. M. Thouvenel a répudie, ainsi qu'il l'avoit fait précédemment, tout désir d'imposer une forme particultère de gouvernement au Mexique » (3).

Que dire encore? Le S février 1882, à propos du projet qui si réalise mjond'hiut eq ui fait mi se avant, dès cêtte époque, lord Russell écrivait à lord Bloomfield : «En ce qui tonche l'offre de la couronne du Mesique à l'archidu Maximilien d'Autriche, vous aurez à informer le comte Rechberg que l'intention de Sa Majesté est de s'en tenir strictement aux termes de la convention du 31 octobre, conclue entre la Grande-Bretagne, la France et l'Espagne, relativement à une intervention an Mesique » (4).

Tont eela est-il assez clair?

Les suites, on les connaît... Mais cette lettre étant déjà très-longue, force m'est de faire halte ici, sauf à me remettre plus tard en route. à la suite de l'expédition. C'est

Correspondence respecting the affairs of Mexico, p. 125. Part. I.
 Ibid., p. 98.

<sup>(3)</sup> Ibid.

<sup>(4)</sup> Correspondence respecting the affairs of Mexico, p. 3. Part. II.

le moment, ou jamais, d'en juger la marche et les effets, en liant cette appréciation au sentiment que ser résultats connus ont éveillé en Angleterre. Pour aujourd hit, je me bornerai àctier le passage suivant d'un article publié, le 27 mai 1802, par le Times, le plus accrédité de tous les organes de l'opinion publique en ce pays: « Nous savons maintenant l'origine de tout le Taffare. La monarchie, avec l'archiduc autrichien pour roi, était l'idée de certains réfugiés meticains, membres du parti réactionnaire ou ecclésiastique au Mexique, et partisans de Marquez et autres ruffann, dont les méfaits ont été parmi les principales causes de notre intervention. Si Ferdinand-Maximilien va au Mexique, il trouvera ses amis les plus actifs parmi les hommes qui ont fusilé, torturé, volé, jusqu'à ec que l'Europe ait perdu patience » (1).

#### CCXXII

## Un Manifeste.

Je me hâte de vous envoyer copie d'un document fort important, qui m'arrive par voie diplomatique, et dont il n'est encore fait mention que dans un seul journal anglais, lequel m'est pas le Times, comme vous pourriez le croire. C'est une très-énergique, très-mâle protestation du général Do-

(1) Voir le Times du 27 mai 1862.

blado contre l'invasion du Mexique. Vous savez que ce fut le général Manuel Doblado qui conclut avec le général Prim la fameuse convention de la Soledid. Le général Doblado — jo tiens ceci du général Prim lui-même — est un homme de beancoup de mêtrie, d'un caractère for trespectable, très au courant des choses de son pays et des choses du notre. Sa protestation a fait sensation au Mexique. Elle mérite à utant plus d'être connue que, sur la foi de la presse officielle francaise, beaucoup de gens étaient convaincus que Doblado allaits er allier on même s'était railor.

Je n'ai pas le temps de vous en dire anjourd'hui davantage. J'aurai occasion de revenir sur ce fait significatif.

Voici la pièce en question : .

# Manifeste du général Doblado.

- « Manuel Doblado, gouverneur de l'État de Guanajuato, ä ses habitants :
- « Concitoyens, l'honorable congrès de l'État, en terminant ses travaux législatifs, m'a délégué l'exercice de son pouvoir en augmentant les facultés extraordinaires dont on m'avait préalablement investi.
- « Ce nouveau témoignage de confiance m'impose le devoir de vous adresser la parole afin que vous sachiez l'usage que je me propose de faire de l'autorité dont on vient de me faire le dépositaire.

Les faits qui viennent de se passer dernièrement dans la ville de Mexico out placé la question étrangère sous son véritable point de vue, en la présentant avec une précision et une exactitude telles, que toute méprise devient impossible. Il s'agit de convertir la république mexicaine en une colonie française...

- « La question militaire a commencé le jour où le pays a levé l'étendard de l'insurrection. La solution de cette question est encore dans les secrets de la Providence. Nous espérons qu'elle accordera à chacun ce qui lui est dû.
- « La question politique, c'est la question de droit, et sur ce terrain le Masique est out-puissant. La nationalité est la vie des peuples, Nous, Mexicains, avons reçu en héritage l'indépendancé de nos ancétres. Ceux-ci la conquirent à force de courage et de sacrifices, nou par l'intrigue, ni en ayant recours à l'or ourrupteur. Notre droit est évident, incontestable, imprescriptible. Cest le droit que possèdent l'Angleterre, l'Espagne et la France sur leurs nationalités espectivés, el le mettre en doute c'est renverser le droit des gens, c'est mettre en doute l'existence des nations copnine États indépendants, c'est attaquer dans sa base le droit naturel, c'est introduir le claose dans le droit publica.
- « La force n'est pas le droit. Il faut répéter ce principe mille fois, quelque rebatur qu'il soit. La force a échiré la Pologne, il y a bien des années; mais le droit des Polouais est demeuré vivant, et brille toutes les fois qu'apparaît le feu saré de l'insurrection.
- « L'empereur Napoléon III a eu la force pour envahir le Mexique; mais il u'a pas le droit de le convertir en colonie française. On cherche à faire unitre le droit eu tirant un argument du manvais état de la républispe et de ses révolutions continuelles. Il est vrai que nous avons commis bien des erreurs, et que tous les partis, en essayant leurs théories administratives, ont échoué, engloutis dans le gouffre révolutionnaire. Mais nous, Mexicains, seuls avons le droit de nous plaindre de cos maux: nous seuls, rieu que nous seule, avons

le droit de nons faire des reproches. L'étranger n'a pas le droit de s'immiscer dans nos dissensions domestiques, bieu moins encore de nous adresser des récriminations pour les actes accomplis dans l'exercice de notre souveraineté nationale.

- « L'envahisseur a conscience de ces vérités, et c'est pour cela qu'à chaque pas qu'il fait dans le pays il répéte le consigne de son maître : « Nous ne sommes pas renus pour imposer un gouveruement au Mexique; nous venons pour protéger le libre choix de celui que les Mexicains veulent se donner. » Ceci ne mérite pas d'être réfuté...
- Le bon sens des habitants du pays a compris qu'il ue pent y avoir de liberté la oit la force donine; que ces phrases avec lesquelles on prétend flatter les peuples sons des phrases d'estampille que tous les conquérants out de tous temps répétées; des moyes politiques inventés pour ueutraliser les résistances; des aveux involoutaires, mais très-significatifs, du droit que nous avons de nous gouverner sans l'intervention d'auxen étranger.
- La question politique étant établie, et le droit qu'a le Mexique de refuser la protection qu'on lui offre à la pointe des baionnettes françaises étant clair comme la fumière du jour, la route que tout Mexicain doit suivre est déjà naturel-lement tracée. Nous lattre jusqu'a un dernier soujir coître les envalhisseurs; épuiser jusqu'à la dernière ressource du pays our que la guerre soit fractueure; repousser toute idée de transaction comme moyen impossible, quand il s'agit de l'indépendance et de la sous-raineté de nation, qui de leur propre nature sont indivisibles et inaficiables, et mourir, s'il le faut, avec la conscience que l'honneur du Mexique est sauvé.
  - « Cette route est celle que va suivre le gouvernement de

Gianajiato, pour répondre à la confiance que les représentants du peuple ont montrée dans la personne qui le dirige. Pour une entreprise aussi grande et aussi saiute, ancune coopération ne doit étre refusée, aucune individualité ne doit être méprisé. Sous l'étendande de l'indépendance que pour la première fois arbora, à Dolorès, le vénérable pretre don Miguel Hidalgo, il y a place pour tontes les couleurs politiques, parce que son ombre ne mit qu'aux traitres. Je fais aujourd'hui un appel solennel à tous les habitants de l'Elat, conservateurs, modérés et libéraux, pour que chacun prête ess services à la cause de l'indépendance, dans la palère qui lni est propre. La question des partis est terminée. Aujourd'hui doivent disparaitre, avec les laines politiques, les funestes dénominations nées de la guerre civile.

« Ce n'est pas le danger qui me porte à faire cette invocation à la fraterialé. Durant les trois années de mon gouvernement, la tolérance a été une vérité pratique dans l'État de Guanajiante, où les hommes de toutes les opinions et de tous les états out vêue ne pleine jouissance des mêmes respects et des mêmes garanties. S'il n'état indigne d'un gouernement de faire son propre panégyrique, je vous rappellerais mille faits qui prouvent que l'idée de la fusion universelle a formé une des bases fondamentales de mon administration.

« Ce n'est pas non plus la crainte du grand pouvoir de Tempire français qui me diete cet appel à la réconcilation. Le pouvoir de la France est grand. Ce fait incontestable ferra plus tard notre gloire. Mais il ne s'agit pas, quant à présent, de savoir laquelle des deux nations a le plus de pouvoir, mais bien laquelle a le plus de justice. Nous, maltres du droit, avons Tobligation de le défendre, lors même que tontes les conditions de la guerre nous sont défavorables, que serait-il arrivé de l'Espagne en l'année 1808 si elle s'était mise à considérer le nombre et la valeur des armées françaises avant de commencer son glorieux soulèrement? Que serait-il arrivé du Mexique, si le père de l'indépendance s'était mis à calculer les immenses ressources de la couronne d'Espagne, et la misère dans laquelle il se trouvait au noment de proclamer notre mancipatol à

« Je suis très-loin de la jactance qui annonce des triomphes et énumère des forces imaginaires. Notre faiblesse est un fait, c'est le fait même qui a motivé l'invasion. Mais notre devoir est de nous défendre, et quand il v a un devoir à accomplir, on ne doit pas compter le nombre de ses adversaires, ni peser les difficultés. Nous ne pouvons perdre avec honneur l'indépendance qu'après l'avoir défendue avec les armes jusqu'à la dernière extrémité. Alors, seulement alors, nons aurons droit à la considération du monde ; nous transmettrons à nos fils le droit de s'insurger contre des oppresseurs tontes les fois qu'ils pourront le faire ; et nous aurons lavé de notre sang la tache faite an drapean national par ce petit nombre de Mexicains avilis qui, par haine de parti, par faim on par égoisme, se sont prêtés à servir d'instrument aux conquérants, jouant des rôles qui révèlent le dernier degré de l'abjection.

« Habitants de Ginanjiato, la Providence nous a destinés à virce à une époque d'épreuves. Mettons-nous à la hauteur de la situation; soyons grands au jour de la lutte, puisque nos discordes domestiques nous ont montrés petits auparavant. Montrons à nos ennenis que nous ne sommes pas indigues de former une nation indépendante. Esionsleur toucher du doigt la différence qui existe entre cette troupe de mendiants, chevaliers d'industrie politiques, qui

1. IV.

14



sont allés demander secours à l'Empereur, et l'immense majorité de la nation, en qui dominent avec un développement énergique et puissant l'anour-propre national et le noble orgueil qu'entretiennent le sentiment de la patrie et l'attachement sacré et inépuisable à la conservation de l'indépendance.

- « Notre destinée est de combattre. Allons donc à la luite avec la dignité d'hommes libres, avec la résolution de Mexicianis indépendants, et la foi en Dieut, qui jamais u'abandonne la cause de la justice. L'avenir est sombre, c'est un avecini de sacrifices; mais la récompense en est impérissable, c'est la gloire d'Hidalgo et d'Turbide.
- « La postérité nous jugera tous, et quand cette époque de passions et de haines sera passée, elle distinguera les Mexicains qui scront morts en défendant l'indépendance de leur patrie des traitres qui l'out lâchement livrée.

Vive l'indépendance! Vive la république! Vive le gouvernement constitutionnel mexicain!

e Guanajuato, le 28 juillet 1863.

« Signé: MANUEL DOBLADO. »



## CCXXIII

## Attitude de l'Angieterre dans la question du Congrès européen.

Très-décidément, la proposition d'un congrès n'a ici aucun succès. Les uns la dénoncent comme l'inspiration d'une politique à bout d'expédients; les autres n'y voient qu'un projet irréalisable, qu'nn rêve emprunté des hallucinations de M. Cobden, qu'un plagiat prématuré des théories de l'abbé de Saint-Pierre, qu'un effort pour rejeter dans l'ombre l'initiative hardie prise dernièrement par François-Joseph; quelques-uns croient que c'est, de la part de l'empereur des Français, un moven de couvrir son embarras à l'égard de la Russie, d'échapper à l'alternative par lui-même définie le silence ou la guerre, et de déjouer l'attention de l'Europe; il en est qui dans cette brusque évolution croient découvrir l'amour du bruit, la crainte de n'être pas assez vu de la terre; tous se demandent ce que le monde en général et l'Enrope en particulier auraient à gagner au conflit de tant de problèmes soulevés, de tant d'intérêts alarmés, de tant de choses mises en question, de tant de prétentions inconciliables mises en présence.

Il faut dire aussi que les Anglais se défient du souverain qui, le lendemain de la guerre de Crimée, coquettait avec la Russie, et qui les attira dans son expédition du Mexique.

Ils s'obstinent à ne pas croire au désintéressement du

prince qui, disent-ils, fit aboutir à l'annexion de Nice et de la Savoie cette guerre d'Italie entreprise « pour une idée. »

Ils se rappellent comment les mots célèbres l'Empire c'est la paix furent le prélude de la guerre.

Il leur parait improbable que celui qui doit son sceptre à la force suit décidé à divorcer avec elle.

Un abbé de Saint-Pierre sur un trône, un M. Cobden à la tête de six cent mille soldats, leur semblent un phénomène qui demande explication.

Bref, c'est en hochant la tête qu'ils ont accueilli la proposition d'un congrès.

Et certes, si quelque chose pouvait effacer cette première impression, ce n'était pas la lettre que l'empereur des Francais vient d'adresser aux souverains de l'Europe. On a trouvé ici que cette lettre ne manquait pas de dignité; qu'il y avait un habile orgueil à rapprocher de l'éclat de sa position présente le souvenir d'un passé obscur ou troublé. Cette fière humilité dont parlait Burke (proud humility), elle respire, c'est certain, dans la lettre aux très-hauts et très-illustres princes souverains et villes libres composant la sérénissime Confédération germanique; et, sous ce rapport, les Anglais ne sont pas gens à chercher querelle au vaincu de Strasbourg et de Boulogne. Mais ce qui les frappe désagréablement dans l'épitre impériale, c'est l'aveu hardi des prétentions personnelles dont elle témoigne. L'indication de Paris comme point de réunion du conclave, et la nécessité de décerner, dans ce cas, la présidence au souverain dont les autres potentats recevraient l'hospitalité, c'est plus qu'il n'en faut, à les entendre, pour mettre en pleine lumière les intentions et le but de l'auteur du projet. Ce qu'il veut, c'est que, aux yeux du monde, sa prépondérance dans les conseils de l'Europe soit clairement établie. Or, s'il est naturel que cette prétention paraisse acceptable à la France, il est naturel aussi qu'elle ne soit pas du goût de l'Angleterre.

De là le langage ironique du Times, qui, à ce sujet, rappelle l'idée un jour émise par l'empereur Paul d'un tournois dans lequel auraient figuré les divers monarques de l'Europe, suivis de leurs premiers ministres transformés en écuvers.

Il n'est pas douteux que le Congrès proposé ne fût tout à l'avantage de l'empereur des Français. Si, par impossible, il en sortait quelques solutions désirables, seul celni-là en aurait l'honneur, de qui l'idée serait venue. Si, au contraire, simpossibilité de concilier des rivalités intratiables, l'aigreur née de débats sans issue, et l'énormité même des questions à résoudre pour remanier la carte, conduissient à l'impuissance ou au chaos, il serait toujours facile de rejeter la résponsabilité du résultat sur le maurais vouloir et l'aveuglement de ceux qui n'auraient pas consenti à être déponillés; et l'empereur des Français sortirait de là dans l'attitude d'un sagé gafe un instant parui des fous.

Car il est à remarquer que, puisque le but assigné par Napoléon Ini-méme au Congrès est la consécration et le complément des atteintes portées aux traités de Vienne, la France, dans ce Congrès, aurait beaucoup à demander et rein à défendre. Personne, à comp sir, ne proposerait qu' on la démembrait, qu' on rognât ses frontières, ou même qu' on mit en doute la légitimité de son droit sur la Savoie et Niec. Déjà, pour qu' on saft bien que l'amexion de Nice et de la Savoie ne courrait aucun risque d'être contestée avec succès. Napoléon a eu soin d'apprendre au monde qu'à cet égard l'empereur de Russie et luit étaient en parfait accord! Tout au plus pourrait-on exprimer le désir que Rome fut enfia évacuée. Mais l'occupation de Rome est un embarras pour l'empire, qu'elle place entre l'enclume des Italiens et le marteau des prêtres.

La vérité est que, de toutes les puissances à convoquer, il n'y en a que deux auxquelles le Congrès offre un bénéfice dès à présent appréciable : la France et l'Italie. Aux autres il s'annonce comme une menace. Il menace l'Angleterre. qui a des comptes à rendre pour Malte et Gibraltar; il menace l'Autriche, qui possède indûment la Galicie et Venise : il menace la Prusse, qui n'a aucun droit fondé en justice sur le duché de Posen, et dont les possessions sur la rive gauche du Rhin rappellent des souvenirs irritants pour la France; il menace le Sultan, dont les domaines risquent d'être considérés comme fournissant la matière des compensations qu'on jugerait indispensables; et il menacerait l'empire ruste, si le sacrifice de l'infortunée Pologne n'était déjà, comme il est permis de le craindre, le prix auquel le gouvernement français s'est assuré le concours de ce puissant monarque pour dominer les délibérations du congrès.

C'est assez dire que, s'il a jamais lieu, ce ue sera point sans avoir remontré une forte opposition. Ce qui est sir, c'est qu'en Angleterre on désire ardemment que l'Autriche refuse, et donne ainsi au gouvernement auglais un prétexte honnête de refuser à son tour.

Dains le cabinet, toutefois, si je suis bien informé, un homue serait pour le Congrès; et cet homme serait lord Palmerston, le même qui fut le premier et, pendant un instant, le seul habitant de cette terre libre dont le coup d'État de décembre obtint l'approbation. Mais en beaucoup de choses indri Palmerston a dans lord Russell un collègue d'un libéralisme incomunade. On ui-ssure que ce devriter s'est vivement déclaré contre l'acceptation. Ceci expliquerait la décision presque annoncée aujourd'hui par le Timez et le Morning Post, décision qui ressemble fort au résultat d'un compromis entre deux opinions contraires. L'Angleterre n'aurait late ni d'accepter ni de refuser. Elle aurait déclaré ne pouvoir se prononcer qu'en connaissance de cause, c'esta-dire après avoir requ'en mountaino présise des points à discuter, et avoir été mise à même de juger s'il est raisonnable d'attendre de cette discussion des résultats avantageux.

Le gouvernement auglais, vous le voyer, n'entend pas courir les aventures.

# CCXXIV

#### meme sujet.

Plus on réfléchit en Angleterre sur les motifs probables, la nature, les conséquences logiques du projet présenté à l'Europe par l'Empereur, moins on croit à sa réalisation:

Qu'un pareil projet n'est aucune chance d'ètre goûté par les hommes d'Etat des divers cabinets européens, c'était à prévoir : il témoignait d'un opinissme trop candide si on le supposait sincère, et d'un égoisme trop profond si l'on y voyait un calcul; il rompait trop violemment avec les babimudes invétéres et les vieilles traditions de la diplomatie;



il remuait trop de choses à la fois, menaçait de créer trop de complications, et précipitait le monde vers une situation trop nouvelle; il avait enfin un tour trop romanesque ponr exciter dans le cœur des Nestors des chancelleries d'autres sentiments que ceux de l'étonnement et de la défiance.

Mais ce qui semblait naturel, c'est que les peuples, au moins, éprovrassent une sorte de tressaillement. Car ils aiment tout, de la grandeur, jusqu'à ses apparences, et les apparences de la grandeur nemanquaient certainement pas à une telle idée, lancée par un tel homme, du haut du premiet trôue de la terre.

Appeler tous les gouvernements à médier ensemble sur leurs intérêts hien compris et associés an bien de l'humanité; sommer la force de conparaître devant la raison, et s'en remettre à la raison seule du droit de réparer les suatour du passé, de rassurer le présent, de régler l'avenir, de rendre, en un mot, la pais durable, en l'appuyant sur la justice, qui est immortelle..., qui ole plus proper à provoquer les acclamations populaires? Eh bien, non : les peuples out fait selience, ou n'ont murmuré, eux aussi, que des paroles de défance. C'est en vain que, laissant là la routine diplomatique, Napoléon s'est tout d'abord adressé à eux pour mieux peess rur les gouvernements ; ils sont restés froite de

Ce que je dis ici est en étrange désaccord, je le sais, avec eq ue la presse officielle et semi-officielle de France s'est efforcée de faire croire à son bénévole public. Couvaincue que l'enthousissme est contagieux, elle a tont d'abord courdi la place publique de ses fanfares; elle a raconté à ses lecteurs, qui dressaient l'oreille, comme quoi le langage si grandiose, si franc, si digne, si modeste, de l'empereur des Français, avait jeté le monde, y compris l'Angeletrre, dans l'éblouissement de l'admiration; et le journal la France a déclaré sans détour que cette admiration avait été unanime. Eb hien! en ce qui touche l'Angleterre, dont je respire l'air et dopt les impressions m'enveloppent, ce que je déclare sans détour, moi, c'est que la presse officielle et semi-officielle a trabi la vérité.

Et voici comment elle a procédé : elle a donné de quelques journaux anglais des citations tronquées, en ayant soin, bien entendu, de supprimer les passages désapprobateurs, et elle a fait semblant d'ignorer tous les commentaires qui auraient mis à nu l'erreur qu'il s'agissait d'accréditer. C'est ainsi, par exemple, que le Daily News, un des organes les plus sincères, les plus graves, les plus respectés de l'opinion publique en ce pays, a été traité comme une marchandise de contrebande. Remarquez la bonne foi qui préside au maniement de l'esprit public en France! Les journaux officieux passent sous silence toute parole de blâme, et ils triomphent de ce qu'ancune parole de blame ne s'est fait entendre! Il suppriment toutes les notes discordantes, et ils s'applaudissent de l'harmonie du concert! Puis, s'il arrive, comme cela est heureusement arrivé, que la vérité réussisse à percer, alors on entend des feuilles telles que le journal la France accuser l'Angleterre de revenir sur une impression qui ne fut jamais la sienne; on les entend s'écrier : « L'Angleterre se repent du cri unanime d'admiration que la proposition d'un congrès lui avait arrachée. »

Non, Monsieur, non, les Anglais n'ont pas hattu des mais à l'idée d'un congrès, et, s'îls l'avaient fait, le gouvernement, soumis, contine il l'est, à l'impérieuse loi du sentiment public, n'aurait pas, pour toute réponse, demandé à Napoléon de s'expliquer — demande qui, eu égard à la situation actuelle de l'Europe, équivaut à une fin de nonrecevoir, ou même ressemble à un piège.

Supposons, en effet, que l'empereur des Français refuse de faire d'avance connaître son programme, l'Angleterre s'abstient sans qu'on soit en droit de l'accuser de mauvais vouloir; car comment hi reprocher de ne pas se lancer, les yeux bandés, dans une entreprise aussi hasardeuse que le remaniement de la carte de l'Europe? Et si, au contraire, Napoléon se résigne à indiquer d'une manière précise les questions à poser et à résoudre, adieu les avantages substantiels qu'il a pu se promettre de la réalisation de son plan! Le voilà forcé de jouer cartes sur table; le voilà forcé d'apprendre aux peuples attentifs si son désintéressement de philosophe couronné va pesqu'à mettre ou laisser mettre au nombre des points controversables la restitution de Nice et de la Savoie, l'abandon immédiat de Rome, un désaveu formel, absolu, irrévocable, de toute prétention à donner le Rhin pour frontière à la France. Si oui, sa popularité en France parmi la gent guerrevante et ultra-nationale est entamée : si non, sa réputation d'utopiste humanitaire risque de perdre ce que gagnerait sa réputation de politique délié.

### CCXXX

11 décembre

#### n combat de boxeurs

Nous voici au lendemain de « la bataille des géants ».

Co n'ext pas que le grand choc entre l'armée de Meade et celle de Lee ait en lieu; non : les forces engagées, cette fois, sont les forces de l'Angleterre luttant contre l'Amérique. La bataille a été formidable, une vraie « bataille de géants », comme on la nomme, et l'Angleterre, à l'heure qu'il est, peut se livrer, si bon lui semble, à des transports de joie, car c'est elle qu'a favorisée le puissant dien des combats.

Cette nouvelle vous étonnera peut-être, tant il est vrai que, même sous le règne de l'électricité et de la vapeur, les plus notables événements éclatent sans que les hommes qui wivent au loin en soient avertis d'avance.

Ce u'est pas, du reste, la faute des babitués de taverne si le monde n'a pas été tenu dans l'attente. Depuis longtemps, la Renommée faisait le tour des « public-houses » de Londres, embouchant toutes ses trompettes, entre une bouteille d'ale et une bouteille de gin. Depuis longtemps, le Bell's Life donnait la fièvre à ses lecteurs, en leur annonçant la prochaine et titanienne rencontre de l'Angleterre, personniliée par le loxeur Tom King, devenu célèbre sous le non de « Saitor lad », et l'Amérique, personniliée par Heenan, le « Benicis hop». Fai toujours fort admiré, comme moyen de terminfe à bon marché les querelles épiques, le système en verti duqué Albe et Rome confièrent leurs destinées aux trois Guriace et aux trois Horace, système dont, plus récemment, Charles Quint proclama l'excellence en défiant François le™. Sous ce rapport, le « Suilor lad » et le « Benicia boy » ont droit à tous mes respects philosophiques. Pourquoi, je vous le demande, faire ture cinq ou six cent mille pauvres diables pour l'honneur de denx nations, lorsque, grâce à une convention préalable, on pourrait décider la chose moyennant une côte brisée out une dim ish ors de service?

C'est cette sage méthode qui a prévalu dans l'occasion dont il s'agit.

Heenan est le même homme qui, le 17 avril 1860, se mesurait avec Tom Sayers. La victoire, qui ne s'en souvient? demeura douteuse. L'Angleterre eut le bras droit cassé, ou : peu s'en faut; mais, en revanche, l'Amérique-recut de tels coups de poing dans les yeux, qu'elle n'y voyait plus du tout vers la fin de la lutte. Toutefois, elle eut cette bonne fortune de parvenir à prendre l'Angleterre par le cou, et l'aurait étranglée net, si police et assistants ne se fussent précipités dans le ring (l'arène), selon les règles, disent les uns, et contre les règles, disent les autres.

A qui l'honneur! L'Angleterre et l'Amérique eurent, sur ce point, une polémique qui a duré depuis lors. Heenan, ayant regyagé son pays, y reçut un triomphe tel qu'on n'en it jamais à Washington. Quant à Tom Sayers, le Bell's Life, ce Moniteur du « Ring », rappelle aujourd'hui, avec un juste orgouil, que, lors de l'entrée triomphale de son héros dans Londres, l'enthousiasme de la foule était aussi grand qu'aurait, pu le provoquer « la proclamation d'un nouveau roi ».

Aussi, quelques esprits arriérés s'étant avisés, dans la Chambre des Communes, de demander compte au ministère de sa tolérance à l'égard d'un genre d'exercice que la loi défend, on ne sait trop pourquoi, lord Palmerston, après avoir établie, ngrand homme d'Etat qu'il est, que la question de savoir si les combats de boxeurs sont une chose bonne ou mauvaise, doit être regardée comme pure « affaire de goût », lord Palmerston, dis-je, déclara le spectacle de deux bommes qui s'assonment l'un l'autre tout « aussi mo-ral que cediu de l'ascenson d'un ballon ». Cect, à la lettre. La Chambre des Communes trouva cette comparaison admirable : elle le prouva par un rire approbatif digne d'être à janais mentionné dans ses annales; et, en Angleterre, lord Palmerston mit ainsi le comble à sa popularité, parmi ceux dont l'âne est sensible à la gloton.

Trois ans s'éconlèrent; et, comme dans la lutte de Hecnan et de Sayers, nul n'avait « jeté l'éponge », ce qui est l'aveu de la défaite, on ne savait pas bien à quoi s'en tenir sur le mérite comporatif des deux grandes fractions de la race anglo-saxonne. Franchement, une pareille incertitude était-elle tolérable? A qui, de Heenan ou de Tom Sayers, appartenail le droit de porter cette « ceinture » qui est signe vénéré de la royauté dans le monde des pugiles? Faute de pouvoir s'entendre sur la solution de ce problème, non moins obscur que celui qui divisa les réalises et les nominaux, on était convenu, pour en finir, d'offrir à chacun des deux combattants un fae-simile de la ceinture; et la presentation de ces deux trophées (style du Bell's Life) avait eu lieu le 20 mai à l'Albambra. La question restait donc entière.

Cependant Tom Sayers, enrichi par l'admiration publique, s'était comme qui dirait retiré des affaires; Heenan était re-

venn chercher fortune en Angleterre; et un nouvel astre avait paru au firmament, du Bell's Life. Cet astre était Tom King, le redoutable Tom King, vainqueur de Mace, et « champion d'Angleterre, » Heenan, à ce qu'il paraît, ne demandait pas mieux que de s'eutretenir la main. Tom King, au contraire, satisfait de sa part d'immortalité, nourrissait de vagues projets de retraite, et se montrait disposé à abandonner la ceinture, au lieu de la défendre fièrement; au lieu de dire comme Charlemagne, lorsqu'il ceignit la couronne de fer : « Gare à qui la touche! » Heureusement, les hommes du sport étaient là. Les patrons de Heenan parlèrent d'un enjeu de 1,000 liv. st., 25,000 fr.! Il y a des gens qui très-volontiers se font tuer à un sou par jour. La tentation était forte pour le « champion de l'Angleterre. » La perspective des 1,000 liv. st. lui fit venir l'eau à la bouche. Bref. on arrangea l'affaire. Les publicistes du Bell's Life s'occupèrent des préparatifs, choisirent un emplacement, désignèrent l'arbitre (referee), fixèreut le point de départ, firent avec une compagnie de chemin de fer les conventions voulues, marquèrent le jour - le tout fort mystérieusement, moins pour dépister la police, je le soupconne, que pour l'aider à ne pas faire respecter la loi.

Ai-je besoin d'ajouter que, pendant une semaine entière, les cabartes appartenant aux bouteurs en renou, et les bureaux du Bell's Life, ne cessèrent d'être assigés par une frémissante tourbe de curieux de loss étage, affamés de details, mais surtout impatients de comaître la station honorée par le choix du conclave? Le mot d'ordre avait été donné de garder le serve, de manière à tenir à l'écart la manvaise compagnie. Recommandation vaine! Jeudi, à quatre heures et demie du matin, moment fixé pour le départ du train, la station de London-Bridge se trouvait avoir attiré, comme l'aimant attire le fer, un nombre fort respectable, ma foi, de sacripants, de coupeurs de hourse, de gens de sac et de corde, accourus du fond de tontes les tavernes mal famées, de tous les antres de la prostitution : l'écume de l'écume, la lie de la la

Ils avaient compté sans leur hôte, ces braves gens. D'abord, impossible pour eux d'être de la fête, le prix des hillets ayant été élevé à trois guinées; ensuite, la police était sur les lieux; et enfin, la prévoyance des législateurs ni Ring » avait été poussée an point de mettre à la disposition de chaque excursionniste comme il faut des nourrices (nurses). Des nourrices? cette tendre expression me va au ceur, quand je réfléchis que lesdites nourrices étaient de gros hercules à la tête carrée, aux ponunettes saillantes, aux larges épaules, aux yeux caves, et brandissant d'énormes gourdins.

Quant aux policemen de service, ils étaient là, hien entendu, pour protéger tout excursionniste muni d'une montre et d'une bourse. A mesure qu'une voiture arrivait, un gardien de l'ordre courait à la portière, et donnait à celti qu'elle amenait le sage conseil, non de renoncer à un spectacle défendu par la loi, mais de prendre garde à ses poches. Il est bien henreux qu'ici, en fait de vols avec effraction, l'opinion ne soit pass en désaccord avec la loi. Sans cela, j'insagine qu'un voleur reucontrant un policeman dans l'ombre lui dirait : « Mon ami, je vondrais enfoncer cette porte; mais il fait suit : rolète-noit a lanterne.

Tonjours est-il que, grâce à l'intervention tutélaire des autorités, les choses se sont beaucoup mieux passées qu'à l'ordinaire. Il est bien vrai qu'un homme de police a eu la tête fendue d'un coup de bâton, et que plusieurs de ses camarades ont failli étre victimes du désupointement, chaugé en fureur, de certains bandits, pénétrés comme ils devaient l'être de ce qu'ils perdaient en perdant le bénéfice de l'enseignement moral qui résulte d'un combat de boxenrs. Mais c'est une bagatelle que cela en comparaison de ce qui s'est toujours vu en ces sortes d'occurrences. Le progrès est manifeste.

C'est à Wadhurst que John Carmel Heenan et Tom King ont déployé la vigneur de leurs muscles devant une asseniblée haletante d'émotion. Les paris étaient en faveur de l'athlète américain, devenu, par je ne sais quel chevaleresque oubli de tous les principes du patriotisme, le favori des parieurs aristocrates anglais. La lutte, qui a duré plus d'une demi-heure, a été terrible. Tantôt c'était Heenan, de la race d'Antée, qui, serrant de près Tom King, le saisissant, l'enlaçant dans une irrésistible étreinte, le lançait contre terre à lui brover les os; tantôt c'était Tom King qui. soutenu sur les genoux de ses assistants, lavé, épongé, rafraichi, reconforté, remis debout, donnait à son bras de fer la force impulsive d'un boulet de canon, et, frappant son antagoniste aux yeux, aux tempes, à la mâchoire, le couvrait de sang, le défigurait, le rendait hideux à contempler. Plusieurs fois on a vu Tom King, moins vigoureux que son gigantesque adversaire, quoique un géant lui-même, chanceler comme un homme ivre et mesurer la terre comme un bœuf assommé. Un moment on a pu croire qu'il ne se relèverait pas à temps, et c'est ce qui serait probablement arrivé si son assistant, pour le rappeler à lui, ne lui eût rongé le cartilage de l'oreille.

Ce qui est sûr, c'est que le combat qui, pendant les dix premiers assauts, semblait devoir être fatal à Tom King, a tourné à son avantage pendant les sept derniers. Plus luttenr que boxenr, Heenan a fini par succomber. S'il avait été tué tout à fait, King aurait été mis en prison pour la vie; mais comme il n'est apparemment qu'à moitié tué, King aura pignon sur rue, ou à peu près. Voilà la logique de la chose!

Vous jugez de l'effet produit sur les spectateurs par les actes variés de ce drame sanglant. Toutes les fois qu'un des deux adversaires recevait un coup qui pouvait être mortel, ce n'était autour d'eux que l'un'entents de sauvages.

Et dire qu'il y a des gens, ici, qui attachent un caractère moralisant à de pareils spectacles ! Suivant eux, cela enseigne le pouvoir de souffrir, cela donne l'exemple du courage. Ainsi, la constance d'une âme haute est ravalée inson'à ce point, qu'on la confond avec une brutalité bestiale; et c'est dans la sentine des cabarets qu'on nous invite à recruter des professeurs de courage! Qu'est-ce, d'ailleurs, que le courage séparé de la légitimité, de la noblesse de son but? Entendu de la sorte, c'est une vertu de bête fauve. A ceux qui ont le cœur de tuer un homme, un camarade, un ami pent-être, sans autre motif que de gagner de quoi acheter une taverne, le serais, quant à moi, fort tenté de dire, en me servant d'une expression de M. Sardou dans les Paties de Mouche : « l'ai connu des tigres qui vous valaient bien. » Le mépris de la vie humaine, le culte imbécile de la force mal employée, voilà ce que les combats de boxeurs enseignent; et il est bien difficile à un étranger, même quaud il a vécu longtemps en Angleterre, de comprendre que nonseulement on les tolère, au mépris de la loi, dans un pays où le respect à la loi est en général si profond, mais qu'on les considère comme un amusement national, chez un peuple essentiellement humain, et qui protége avec tant de sollicitude la vie des animaux. Ce sont là des contradictions navrantes pour quiconque, sans être Anglais, aime dans l'An-

T. IV.

gleterre le pays classique de la dignité personnelle et de la liberté.

An reste, il funt que je me hâte de le dire : le nombre est grand, près tout, et il s'accroit, chaque jour, de ceux qui, de ce côté du détroit, out horreur de ce genre de divervissement et en dénoncent l'immoralité. La presse anglaise a depuis longtemps cessé d'être unanime à ce sujet. Il y a eu des conversions, et très-édataoles.

J'ai sous les veux un article du Times écrit au mois d'avril 1860. Combien il diffère de l'article que le même journal publie aujourd'hui! En 1860, le Times ne tarissait pas de railleries à l'égard des moralistes assez ingénus pour refuser leur approbation aux rencontres de boxeurs. Aujourd'hui, il déclare ces combats plus révoltants que les combats de taureaux, et moins excusables que les duels. En trois aus, vous le voyez, c'est faire bien du chemin. Et comment ne pas espérer la disparition de ce dégradant abus, quand on songe à la distance qui sépare l'Angleterre de nos jours de celle qui, sans trop d'étonnement, regardait George IV passer bras dessus bras dessous, dans Bond Street, avec le boxeur Jackson! Que le Bell's Life en prenne donc son parti: il n'y a guère d'apparence, après tout, qu'on en vienne à rétablir dans ce grave pays « le théâtre du poing ». C'est enfin l'avis du Times : Dieu en soit loué!

# CCXXVI

17 décembre

# Même sujet

Il s'agissait de savoir lequel, da boxeur américain Heenau ou du boxeur auglais Ton King, était le plus capable d'assommer, un homme. Les paris étaient en faveur de l'Américain, qui, dans sa célibre lutte contre Tom Sayers, audéployé une force heruidenne à laquelle les lecteurs du Bell's Life ne pensaient jamais qu'avec un frémissement d'admiration.

Il est bien vrai que Tona King n'était pas sans avoir fait ses preuves : il avait presque, tué, un beau jour, Maee, le plus savant des pugites : exploit qui bia vait valu le titre, si ardenument convoité, dans le monde des buxeurs, de .Champiro de l'Angleterre : 11-était connu d'ailleurs, pour avoir des muscles d'airain, des bras de fer, et quoiquu neu moins géant que Heenan, il était, après tout, de la race des géants, Mais Heenan Ebait-il créature vivante qui osti affronter Heenan, eût-il autour de la poirrine l'as triplea?

A l'époque oi Heenan'se mesura contre Tou Sayers, toutes les sympathies, en Angleterre, et tous les vœux étaient pour ce dernier, parce qu'on se plaisait à considèrer sa lutte contre l'Américain comme une affaire d'honneur à vider entre les deux grandes fractions-de la race anglo-saxonae. Mais Heenan ayant failli étrangler son adversaire,

après avoir été lui-mème réduit à l'état de Polyphème, ce s'ebeut trait avait tellement touché l'ame généreuse des jennes patrons fashionables du turf, qu'à partir de ce moment Heenan, le transatlantique Iteenan, était devenu leur favori. C'était, dans les cercles aristocratiques où l'on joue la vie d'un homme, à qui parierait pour lui. Aussi bien, King montrait assez qu'il ne se souciait guère d'enter en liev, dût sa prudence lui coûter la perte de la « ceinture,» cette ceinture qui est à un boxeur ce que la couronne est à un roi. Par contre, Heenan déployait une farouche confiance en ses muscles, tout à fait digne de sa noble proféssion; il écrivait au Bell's Life : « Si je ne fais pas son affaire à Tom King en quelques minutes, je consens à passer pour le plus grand imposteur qui ait jamais figuré dans le « Ring. »

La fierté sied aux héros; elle est par essence une vertu de boxeur, et s'est toujours trouvée unie chez eux à l'éloquence. Que d'exemples je pourrais vous en fouruir, si j'avais le temps de remonter au commencement du quatorzième siècle, époque à laquelle la mode des combats de boxeurs s'introduisit en Angleterre, grâce au succès des leçons de Figg, immortalisé par Hogarth! Mais il est un défi que je ne puis résister au plaisir de citer, par voie de digression rétrospective : « Moi, William Willis, surnommé le quaker « belliqueux, je déclare que c'est uniquement par suite d'une « chute accidentelle de moi Willis, que M. Smallwood, il v a douze mois, m'a vaincu; mais puisque ledit Smallwood, « enorgueilli par les faveurs de l'avengle fortune, s'estime · invincible, moi, William Willis, pour lui pronver le con-« traire, je le défie, pour cent livres sterling, et je me « fais fort de justifier mon dire par coups bien assénés,

« feintes, parades et le reste. » L'histoire nous apprend que la hauteur épique de ce défi, qui rappelle si bien ceux des héros d'Homère, n'empécha pas William Willis d'être assommé derechef, ce qui n'est pas surprenant si l'on considère que « l'aveugle Fortune » n'est pas la déesse de l'éloquence.

Pour en revenir aux événements du jour, la victoire, en cas de lutte, paraissait si bien devoir se prononcer en favour de Heenan, que, malgré les appels réitérés de celui-ci et de ses partisans, on put craindre pendant quelques jours que le combat n'eût pas lieu. Cruels moments de perplexité! La consternation régnait dans les cercles fashionables de la jeune aristocratie d'une part, et, d'autre part, dans l'intéressante tourbe des habitués de taverne et des coupeurs de bourse. Car l'attente d'un combat de boxeurs a ici le privilége d'établir une étroite communauté de désirs et d'émotions entre ceux d'en haut et ceux d'en bas; un combat de boxeurs est le lien qui rapproche les conditions, qui met les vertus du « public house » en contact avec les vertus du salon; c'est comue un trait d'union entre le West-End et Martin's Lane. Heureusement, l'idée vint à quelque forte tête du Bell's Life qu'il n'était pas de boxeur dont on ne pût vaincre les irrésolutions en s'introduisant auprès de lui sous la forme que Jupiter prit pour séduire Danaé. Si l'on mettait à 1,000 liv. st. le gain du combat! Tom King ne put résister à dix tentations de deux núlle cinq cents francs chacune. Le sort en fut jeté.

Et volla comment il est arrivé que, l'autre jour, les connaisseurs dans « le noble art de la défense » ont eu le supréme bonheur de voir Heenan et Tom King déployer l'un contre l'autre, à Wadhurst, village d'un aspect tout à fait bucolique, les qualités de deux tigres en fureur.

Et certes, ils ne pouvaient manquer de faire merveilles l'un et l'autre. Snivant l'usage, on les avait dressés pour la chose eu la clavicule cassée. Tom King a déployé la même persévérance de boule-dogue, et c'est à cela qu'il a du probablement une des victoires les plus inattendues qui aient jamais étonné le turf. On a prodigieus-ement applandi. Espérons que personne ne mourra des suites. Cela n'est pas sûr.

L'impression produite a été immense, et ce sera auprès de vous mon éxeuse, pour avoir si hentement promené vutre attention sur ces détails hideux. N'ont-ils pas, helas! l'importance d'un tableau de meuns? Ne forment-ils pas un chapitre digne d'avoir sa place dans l'histoire de la folie des hommes, qui est, de toutes les histoires, la plus navrante à coup sir, mais la plus instructive.

Du reste, l'affaire s'est passée, cette fois, plus décemment que de coutume. L'immonde cohue de coupe-jarrets et de filous que ces sortes de fêtes ne manquent iamais d'attirer. non-seulement a été mise hors d'état de tirer parti de son honnête industrie, mais elle n'a pu se rendre sur le lieu du combat, si bien que le spectacle a été donné à des spectateurs choisis, à des curieux d'élite, à des personnages n'ayant aucune montre à gagner, mais en revanche avant une montre à perdre. Et savez-vons à quoi nous sommes redevables de ce progrès? Le fait que les billets, au chemin de fer, étaient à trois guinées, n'en fournit qu'une explication insuffisante, la merveille étant que les hommes de proie - ils foisonnaient aux abords de l'embarcadère - n'aient pu réussir à prendre daus la poche d'autrui les trois guinées qu'ils n'avaient pas dans la lenr. Il fallait évidemment aux spectateurs privilégiés une meilleure garantie, et cette garantie a été la présence d'un nombre respectable de gardiens de la loi, accourus pour en protéger les violateurs! Car les combats de boxeurs donnent lieu, entre autres scandales, à ce scandale qu'à leur occasion la loi est violée par les autorités mêmes qui ont charge de la faire respecter. La police, parfaitement informée de tout, fait semblant de tout ignorer, et a grand soin de ne janais arriver sur le champ de bataille pour mettre le holà, que lorsqu'elle n'a plus rien à empécher.

Reste à savoir si, en Angleterre, dans la grave et libre Angleterre, les meurs s'accommoderont longtemps encore de ces honteuses et barbares exhibitions, ou si, au contraire, nous avons à craindre d'être ramenés au temps oil la défaite du boxeur Broughton caussii presque autant de peine au duc de Cumberland que sa victoire de Calloden lui avait causé de joie. Je suis heureux de pouvoir constater qu'à cet égard le langage d'une notable portion de la presse anglaise est plus de nature à autoriser nos espérances que nos craintes.

### CCXXVII

14 décembre.

## Une querelle entre M. Cobden et le Times

Encore une terrible rencontre. Mais, cette fois, il ne s'agit plus d'un Heenan et d'un Tom King: il s'agit de M. Cobden et du Times. Tous les journaux se sont, à la suite l'un de l'autre, précipités dans la mêlée. Le feu est décidément à

Si entre lui et le Times il n'était question que d'une querelle ordinaire, la mentiouner suffirait; mais elle touche, la querelle que je vous signale, à un point qui mérite d'être éclairei pour l'honneur du journalisme et dans l'intérêt du public, inséparables l'un et l'autre du respect de la justice et des droits, bien compris, de la liberté.

Les faits, d'abord :

Il y a quelque temps, M. Cobden et M. Bright prononcient à Rochdale des discours à l'occasion desquels lis furent accusés par le Times de pousser au partage des propriétés des riches entre les paures. L'accusation était meutrière. Cependant clle ne fut point relevée. M. Codden a expliqué, depuis, que ni lui ni son ami M. Bright ne font au Times l'honneur de le lire habituellement. Le Times conclut on fit semblant de conclure de leur silence qu'ils acceptaient l'anathème, et, à quelques jours de Bi, il revint à la charge outre M. Bright, lui imputant d'avoir pour doctrine le partage des terres. Et cela fut dit négligemment, incidemment, comme s'il se fût agi d'un fait bien établi, incontesté, connu de tous.

L'article étant tombé par hasard sons les yeux de M. Coben, celui-ci ne se posséda plus. Ami de M. Bright, compagnon de ses travaux, condident de ses pensées, il savait mieux que personne combien l'assertion était fausse, et il comprenait à merveille tout es qu'elle contenti de venin. Inspiré par l'amitié, mais aveuglé par la colère, il écrivit au Times une lettre violente, dans laquelle, non content de protester avec indignation contre ce qu'il appelait une abouninable calomnie, il reprochait à l'éditeur du Times de porter un masque, et de ne le porter que pour le public, de manière à recueillir le fruit de l'anonyme, saus rien perdre conne individu de ce que pouvaient lui rapporter ses complaisauces. Le not corruption était prononée, et il était douné clairement à entendre que c'était le devoir de ceux qui conasissaient le derrière des coulisses de mettre au fait les non-initiés.

Le premier mouvement de l'éditeur du Times, en recevant une lettre de M. Cobden, fut d'en promettre, et il en promit effectivement l'insertion pour le lendemain, soit qu'il ne l'eût pas lue, soit on'il n'ent vu tout d'abord aucun inconvénient à la publier. Mais, le lendemain, il se ravisa, et il écrivit à M. Cobden, dans une lettre particulière, où il parlait à la troisième personne, et qui n'était point signée, les motifs de son refus. M. Cobden envoya aussitôt aux autres journaux la réponse dont le Times refusait l'insertion, sans faire mention de la lettre particulière qu'il avait reçue, et en se bornant à constater le refus du Times. Ni le Morning Post. ni le Morning Advertiser, ni le Daily Telegraph, ne iugèrent à propos de donner à M. Cobden, s'attaquaut au Times, l'hospitalité de leurs colonnes. Le Daily News comprit autrement sou devoir. Quant an Morning Star. qui est en quelque sorte le Moniteur de l'école de Manchester. la chose allait de soi.

Il est bien rare, en Augleterre, qu'on mette les rieurs de sou côtié, quand on perd son sang-frind. C'est ce qui était arrivé à M. Cohden. Sa lettre fut trouvée trop personnelle, passionnée à l'excès, injurieuse. Pourquoi, d'ailleure, pre-nait-il parti pour M. Dright! Si le Times avait présenté seus un faux jour les idées de M. Bright, colonnélé ses doctrines, à qui appartenait le droit de protester, sinné M. Bright lui-mémet Et certes, il n'était pas besoin qu'un homme qui avait pas à bouroup près as vigueur et ses massels com-

233

battit son combat, à lui, l'homme de la lutte par excellence, l'incomparable jouteur. Et puis, je ne suis pas bien sair qui frei herchata t à suifi le Times, M. Cohden u'ait pas froissé dans beaucoup d'Anglais quedque chose qui ressemiole fort a un sentiment national. Je connais des gens ici qui, dans l'humiliation du Times, ne seraient pas eloignés de voir l'humiliation de l'Angleterre. Cela vous paraîtra peut-être simulier: mais cela est.

Il y avait donc tontes sortes de raisons pour que la sortie de M. Cobden fût mal accueillie du public, quelque fondé, d'ailleurs, qu'il pût être à repousser une imputation aussi préjudiciable qu'injuste.

De son otié, la presse anglaise avait un intérêt manifeset à se ranger, en cette occasion, sous la hannière du Timer. M. Cobden avait en la généreuse maladresse de mettre en question la moralité des attaques anonymes : en fallaitiel davantager Bien différente en ceta de la presse rangaise, la presse anglaise se croirait perdue, le jour oit le hénéfier de l'autonyme lui serait eulevé. La loi des signatures lui fait horreur. Combattre sans visière? Jamais! autant vaudrait combattre sans épéc. Voilà sa théorie, et il n'est pas de rédacteur en chef ici de qui l'on soit autorisé à dire:

Il aurait volontiers écrit sur son chapeau :

« C'est moi qui suis Guiliot, berger de ce troupeau. »

Ainsi, en demandant au Times de baisser la visière, M. Cobden ne pouvait guère manquer de donner à son adversaire des alliés ardents. De fait, le Morning Post, le Morning Advertiser, le Globe, l'Economist, la Saturday Review, etc., etc., se sont prononcés contre M. Cobden, dans cette affaire, avec un ensemble qui témoigne assez de la puissance de l'esprit de coros.

Oht s'ils s'étaient bornés à le blâmer de l'emportement de son langage, rien de mieux; mais ils sont allés plus loin, et l'on a vus e produire, à rette occasion, je ne sais quelles unonstrueuses théories sur le monopole de la publicité par les journaux; sur l'irresponsabilité personnelle de leurs rédacteurs, sur le droit d'étouffer la voix de la défense après avoir somé le clairun de l'attaque, sur la légitiquité du système qui consiste à transformer en un fait bien établi e résultat des dédinctions les plus arbitraires, et enfin, sur le prétendu danger de faire passer l'importance sociale de la presse, des mains des propriétaires de journaux aux mains des rédacteurs de journaux aux tains des rédacteurs de journaux, en attachant le succès d'une fenille à la popularité des nous qui brillent au bas des articles.

Une circonstance vons aura frappé, je suppose, dans le récit qui précède. Il vous aura paru sans doute étrange que le Times se soit cru le droit et ait eu légalement le droit de refuser l'insertion d'une réponse provoquée par ses accusations, réponse violente, il est vrai, mais en réalité moius venimeuse, peut-être, que l'attaque. Et ee qui vous aura paru plus étrange encore, c'est qu'un homme tel que M. Cobden, après taut d'éclatants services rendus à son pays et dans le cours d'une aussi illustre carrière, n'ait pas pu obtenir de plus de deux journaux le pouvoir de faire le public inge entre le Times et lui. Mais ce que vous ne comprendrez pas, j'en suis sûr, c'est que le Daily News ait été vivement pris à partie par quelques-uns de ses confrères, pour avoir lovalement, impartialement, mis devant ses lecteurs les diverses nièces du procès, sans rien exagérer, sans rien atténner, sans rien cacher, et en abandonuant le soin de pro-

Pour ce qui me concerne, je n'hésite pas à dire que le Daily News (je mets à part le Morning Star, journal de MM. Cobden et Bright) est, de tous les organes de la presse anglaise, le seul qui ait compris où s'arrêtent les droits du journalisme et jusqu'où s'étendent ses devoirs. Disposer de la publicité, et la confisquer à son propre profit, c'est convertir en un instrument de tyrannie ce qui ne vaut que comme instrument de liberté, Monopoliser la presse? Mais quel genre de monopole imaginer, je le demande, qui soit plus dangereux, plus inique, plus étouffant? Un journaliste est un fonctionnaire public. La publicité n'est pas sa chose ; il en doit compte à tous, plus particulièrement à ceux contre qui il lui arrive de s'en servir. Il ne saurait en user et en abuser sans manquer de respect au peuple et se manquer de respect à soi-même. S'il y eut jamais loi juste, loi morale, loi vraiment protectrice de la liberté, c'est celle qui, en-France, impose à tout journal qui attaque un individu l'obligation de publier sa réponse. L'absence d'une loi semblable est, en Angleterre, un mal dout ceux-là seuls neuvent sonder la profoudeur qui out senti sur leur tête le lourd poids de la calomnie sans qu'il leur fût possible de le seconer.

Mesurez donc, si vous en avez la force, l'étendue tyrannique d'un pouvoir en vertu duquel un écrivain innomné, irresponsable, votre ennemi personnel peut-être, pourra persuader ceci à la terre entière, du haut d'une tribune élevée et sonore: un tel est digne de laine et de mépris! On frémit quand on songe à l'abus possible d'une pareille puissance. Ne parlez pas, après cela, de liberté individuelle. Un homme que la loi ne protége pas contre cet abus en lui ouvrant les colonnes du journal même où il est attaqué, cet homnes, des qu'un journal de l'importance du Times veut le tuer moraleuneut, est moraleuneut mort. Bien en vais obtiendrait-il-ailleurs la publicité qui là lui est refusée. Est-oe que chaque organe de l'opinion n'a pas son public qui n'est pas celui des autres feuilles C'est dans l'esprit de Pierre qu'on me dénigre, et c'est Paul qui m'entendra! Ne roils-èti pas une belle ressource et une belle consolation! La calonnie qui m'accable aura été tirée à soixante mille exemplaires, et la vérité, que j'invoque, le sera à cinq ou six cents! Me voils bien avancé!

Permettez-moi, Monsieur, de reprendre demain ce thème qui, en Angleterre, se lie à plusieurs autres questions, dont chacune a, selon moi, une importance suprême.

# CCXXVIII

18 décembre.

# M. Cobden et M. Bright

Le lis dans le Morning Star d'anjourd'hui, une lettre dans laquelle M. Cobden somme M. John Delane de citer les passages prouvant que lui Cobden et M. Bright sont partisans du partage des terres, et une réponse de M. John Delane, dans laquelle celui-ci dit en substance: « Je ne. vous accuse; pas de vouloir recourir à la violence pour faire passer les terres des mains des riches anx mains des paurres; mais la violence n'est pas le seul procédé qui conduise à ce résultat. N'avex-vous pas déploré l'état de choses en veriu duque la propriété territoriale, en Angeleterre, est possédée par un petit nombre d'ifommes! N'avex-vous pas comparé, avec un sentiment de regret, la tenure du sol telle que nous ne comprenos à la tenure du sol telle que la comprennent les pays oû le paysan possède la terre? Et en indiquant comme remêde à ce mal l'extension des drois politiques, n'avez-vous pas elairment dévoité voir désir de voir modifier par voie législative la constitution de la propriété 2 »

l'ignore quelle sera la réplique de M. Cobden; mais je m'assure qu'il est homme à accepter l'accusation, dès qu'on l'explique ainsi.

M. Codene et M. Bright ne sont assurément pas des triuns à la manière de Cains Gracchus; le système de la loi agraire n'est en aucune façon de leur goût, et il n'est peutêtre pas deux homanes dans ce pays auxquels les procédès violents répugnent davantage. Mais que la tenure arisocratique du sol soit contraire à toutes leurs idées et à toutes leurs tendances; qu'ils aspirent du fond de l'aime à l'établissement graduel, pacifique, légal, d'un régime où le propriétaire se confondrait avec le cultivateur; qu'ils tiennent pour abusifs et monstreux les droits de primogéniture et de substitution, et qu'ils beinissent la Révolution française de les avoir abolis en France, voilà ee qui ne me paraît pas douteux, et si c'est là sealement ce que le l'fimes a entendu -leur reprocher, ou je une trompe fort, ou, loin de s'en phindre, lis Sen feront gloire.

L'un et l'autre, en effet, ils poussent, d'une égale ardeur, à la destruction de toute situation aristoeratique et privilégiée, quoique sous l'empire de sentiments dont la diversité s'explique par celle de leurs natures.

De fait, ce qui domine en M. Colden, c'est l'économisie; em M. Bright, c'est le tribun. M. Cohden ne songe qu'au comfort du peuple; M. Bright, qu'à sa liberté. M. Cobden repoisses dans le régiume aristocratique un obstacle à la diffision du bien-être matériel parmi les masses; M. Bright déteste dans ce régime une usurpation des droits abstraits du nemble.

Pour M. Cobden, tout est question de pouvoir productif. d'utilité, de libre échange. S'il est contre l'esclavage, c'est moins par horreur de son principe qu'en haine de ses désavantages économiques. Il ne serait pas éloigné - je l'en soupconne - d'accepter le despotisme, pourvu que ce fût, s'il était possible, un despotisme intelligent, tutélaire, capable d'assurer à chacun une dose convenable de bonheur - de ce bonheur que donnent l'absence des privations et l'usage des richesses. Je n'irai pas jusqu'à dire que la dignité humaine est peu de chose aux youx de M. Cobden. mais je ne pense pas qu'elle entre en première ligne dans ses calculs. Son dédain des études classiques est un trait qui le caractérise. Parlez-moi, en fait de livres, de connaître la tenue des livres! Quelle nécessité de savoir au juste si la ville de Troie a existé? Parlez-moi de posséder à fond la statistique commerciale de chaque contrée! Un jour, il lui échappa de dire - et le Times le lui a rappelé - qu'il préférait une page du Times à tous les ouvrages de Thucydide.

M. Bright est un tout autre homme. C'est par leur côté moral, surtout, que les choses le frappent. Il maudirait l'esclarage, alors même que la supériorité économique de ce système lui serait bien démontrée. Il apprécierait fort la culture de l'esprit, si elle ne constituait pas le privilége de quelques-uns et si elle n'ajoutait pas à leurs moyens de do mination. En somme, c'est le cœur qui, chez M. Bright, mène l'intelligence, tandis que, chez M. Cobden, c'est l'intelligence qui mêne le cœur.

Aussi, rien de plus calme, de plus positif, de plus matterof-fact, comme s'expriment les Anglais, que l'éloquence de M. Cobden. Celle de M. Bright, c'est le souffle même de l'ouragan.

Ai-je besoin d'ajonter que, unis comme ils le sont, cos deux hommes se complètent d'une façon merveilleuse et tirent de leur alliance un prodigieux surcroit de force? Les questions que l'un éclaire, l'autre les embraserait; et, d'un autre côté, les auses que l'un haisserait froides, l'autre les échauffe et les élive.

Vous vous étonnerez sans donte que, M. Bright, dans son alliance avec M. Cobden, représentant le côté de la passion, es osit M. Cobden qui ait éété le Tirnes, M. Bright choiss-sant pour lui le rôle du déclain sil-orieux et du calme. Il y al seffectivement un phénomène singulier. Mais le résulta montre que, en natière de division du travail (style de M. Cobden), chacun doit se renfermer avec soin dans la tache qui lui convient le mieux. La colère sied si peu à M. Cobden, que, lorsqu'il s'est avisé de se facher, il n'a pas su le faire et s'y est pris tout de travers. Où M. Bright ett été terrible, M. Cobden a été que maladroit.

### CCXXIX

20 décembre.

## Le lournalisme anonyme

Un jour, M. John Stuart Mill me demauda ce que je penais du système qui a prévalu dans la presse anglaise, celui de l'anonymie. Je lui répondis que c'était, très-décidément, le système contraite qui avait na préférence, du moins dans un pays libre; et je fus ravi de me trouver en cela du même avis qu'un homme dont l'opiaion fait autorité, en tout ce qui relève de l'intéligence et du cesti.

D'où vient que, dans un pays tel que l'Angleterre, le journalisme est anonyme? Et d'où vient que, généralement, on y considère l'anonymie comme une indispensable condition du journalisme? C'est, je l'avoue, ce que j'ai peine à comprendre.

Qui l'ignore? les Anglais sont fiers de leur nature; ils ont à ce point le sentineur de la dignité personnéle, que souvent il dégénère chez eux eu roideur : dans tous leurs arrangement sociaux, dans toutes leurs idées, ce qui domine, cest une sollicitude ardente pour les droits de Homme individue!, et certes, s'il est un pays an monde où la loyaut (fair play) soil en honneur, ce pays est l'Angletere. D'où vent donc, je le répète, la faveur qu'y a obtenne un système qui semble en désaccord avec les traits les plus saillants du caractère anglais.

Car il n'est sûrement pas d'une âme fière de s'abriter

sous l'annoyme. Fuir la responsabilité morale de ses par roles est une pratique à laquelle le sentiment de la dignité personnelle ne surrait trouver son compte : l'individu est mal pruégé là où sa réputation est exposée à des fif-ches lancées par une main inconnue, et il n'est guére conforne aux lois du fair play qu'un homme soit autorisé à se cacher derrière un impénétrable buisson pour tirer de là, sans péril, sur son adversaire qui passe.

Dars na deruière lettre, je vons exprimais une étonnement de ce que l'insertion de la réponse dans le journal où s'est produite l'attaque ne soit pas ici obligatoire. Il fant être juste: sur ce point counne sur b-ancoup d'autres, les meurs supplécit à l'abscene de la loi; et je siès houreux d'avoir à dire que les journalistes anglais sont en général trop jaloux de l'honneur de leur profession, trop loyaux, trop gratilemen, pour refuser à celui qu'ils attaquent sur un fait donné le moyen de s'adresser à leur public dans leurs propress colonnes. Mais pourquois subordonner à une inspiration de hieuveillance, à un caprice de générosité, à un serupule de débieatesse l'application d'un principe social; Poujoir à d'une faveur de son adversaire la reconnaissance de son droit?

Il cu résulte que, si l'hospitalité accordée à la réclamation du plaignant est la règle, cette règle n'est pas, en tout cas, sans admettre d'assez fréquentes exceptious. Là est le mal, le pourrais citer usaint excepte. Celui que net sous nos yetx la querelle de M. Cobden et du Times ne sufficil pas? Selon moi, l'excessive violence de la lettre de M. Cobden cyllique, mais ne justifie pas entirevienent le relia du Times. C'etait au publie, non au journal, à juger, tant pour la forme que pour le fond, di métrie de la réponse. On est trop sujet à se tromper quand on est juge et partie. Que si le Times n'avait aueun doute sur l'inconvenance du langage employé à son égard par M. Cobden, raison de plus pour qu'il se fiât à la sûreté du sentiment public du soin d'en faire bonne justice... Mais non : il dépendait de lui que la lettre fût on ne fût pas publicé dans ses colonnes, et elle ne l'a pas été. Devant les lecteurs du Times, qui constituaient ici le tribunal, l'une des deux parties n'a pas eu la parole. La cause, je le domande, a-t-elle été entendu.

Et maintenant, à ce pouvoir d'un journal de repousser, quand bon lui semble, toute réponse provoquée par ses attaques, joignez le pouvoir que lui confère l'anonyme. N'y a-t-il rien là dont on ait à sg plaindre ou à s'alarmer? L'indépendance de journaux est un bien comme sauvegarde de la vérité, non comme obstacle à son triomphe. Il est d'une importance souveraine que la liberté de la presse soit garantic contre les injustices possibles du gouvernement; mais il importe aussi que l'honneur du citoyen isolé soit garanticunte les injustices nossibles de la presse.

Que, sous l'empire de certaines circonstances particinières, exceptionnelles, la signature ne soit pas abeolument requise, je serais mal venn à le nier; uais, même dans ce cas, l'anteur, des qu'un intérêt par lui froissé élève la vois, doit être prêt à s'écrier: Me, me, adsum qui frei! Et je n'ai pas besoin d'ajouter que la chose n'a januais été comprise autrement par cellui qui trace ces lignes.

Nul donte que l'anonynie ne présente des avaulages. Tel n'ésitera pas à dévoiler un abus dans le gouvernement, que la crainte de compromettre sa position aurait arrêté s'il avait dà signer sa dénonciation. Tel ne craindra pas de révèter me iniquité, à qui des considérations de famille ou de socièté auraient imposé le silence, s'il lui avait fallu se faire connaître. Mais, d'un antre côté, qu'on songe aux insinuations calomnieuses que l'anonyme encourage, aux attaques meurtrières qu'il couvre de son ombre, aux inimités personnelles dout il provoque le déchaînement par l'attrait de l'imponité!

El puis, quand on se place à un point de vue élevé, que sont les avantages dont on nous parle à côté de cet abassement des caractères que risque d'amener l'habitude de dieme la vérité sans péril, de servir la justice sans dévouenent, et de frapper sans arte un? Ce n'est point là le pain des forts. Si l'Angleterre a des vertus viriles, ce qui est incontestable, ceb tient non pas à l'existence d'une presse anonyme, unais, au contraire, à des dispositions naturelles et à un ensemble de causes par qui les manvais effets de ce système ont été en partie paralysés. Même le règne d'une presse anonyme u'a pur réussir, dans un pays libre, à émasculer les aimes, tant l'action de la liberté est fortifiante! Voità le fait.

Jusi qu'il en soit, il est certain que je n'ai pas rencontré, depuis que je vis en Angleterre, un seul journalisée anglais qui n'eût en horreur la théorie des articles signés. Tous ils sont couvaineus qu'à l'application de cette théorie la presse perdrait une notable particé de son influence; et en cela ils ont raison. Mais le point est de savoir si le genre d'influence qu'ils pertraient de la sorte est légitime, et c'est justement ce que je nie. Il est bien certain, par exemple, qu'aucun article, fût-il signé du plus populaire des hommes d'État-de l'Angleterre ou du première de ses peuseurs, de lord Palmerston ou de M. John Stantf Mill, n'aurait dans l'opinion des lecteurs le points d'un article qui n'a d'autre autuer que ce personnage invisible, impalpable, mystérieux : le Timez.

Que diri a l'irmez > Vous n'inagnère pas le nombre de

gens dont ces mots expriment la préoccupation dominante chaque fois qu'une question se présente; et tel e4. pour beaucoup, le prestige qui s'attache à cette puissance impersonnelle; tel est l'éclat dont rayonne cette vague divinié, qu'is en ont comme des éblouissements. Est-ce un bien? La raison publique a-t-elle à tirer un profit véritable de la transformation de ses reganes en l'étiches? Est-li Arovablé au développement des facultés critiques de chacun, est-il de nature à avancer l'éduration des espris, le règime qui tend à reuplacer par une sorte de culte superstitues the déférence due aux grands prêtres de la peusée? Est-il bon qu'un argument pèse plus que son pois s'intrisèque?

Le Morning Post soutenait l'antre jour que la valeur d'un argument ne dépend en aucune sorte de la signature mise an bas. Absolument parlant, rien de plus vrai; relativement parlaut, rien de plus faux. Combien de gens n'y a-t-il pas pour qui pensent ceux qui pensent! Combien de gens n'v a-t-il pas sur qui l'effet d'un raisonnement n'est que celui de l'autorité d'un nom! Il fant donc avouer que, sons ce rapport, le système des signatures n'est pas lui-même sans substituer, insqu'à un certain point, la puissance du prestige à celle de la raison. Mais ici, du moins, l'inconvénient est le résultat de la nature des choses, et non le produit d'une combinaison artificielle. Il y a plus ; c'est souvent un atile hommage que celui qu'une intelligence inférieure rend à une intelligence dont elle accepte et affectionne la supériorité. Cela vaut assurément mieux que de subir une influence, devant laquelle on s'incline uniquement à cause du nuage où elle s'enveloppe.

Autre considération. Vous étes attaqué. Si le trait part de la main d'un mulhonnête homme vous visant au cœur sous le masque de l'anonyme, n'est-il pas manifeste que, pour apprécier le fait, en supposant qu'il y ait doute, le public manque d'un des éléments nécessaires?

l'abrége, n'avant pas assez d'espace pour tout dire, et je me hâte, avant de conclure, d'aborder l'aspect le plus curieux de la question. Elle cachait un grand secret, cette question; et les hommes de tettres doivent de sincères remerciements à l'Economist pour l'avoir éventé. Avec une candeur tout à fait louable, ce journal déclare que le grand avantage de l'anonymie est de réduire les rédacteurs de journaux à n'être que les très-humbles et très-obéissants serviteurs des hommes d'argent. Voici comme. Si les articles étaient signés, le public se prendrait d'attachement pour certains auteurs; il chercherait chaque matin leur nom au bas des articles qu'on lui donne à lire; il regretterait leur absence, quand il ne les trouverait pas à la place accontunée, Et qu'en résulterait-il? Que le succès d'un journal finirait par s'identifier avec la popularité de tel ou tel nem, si bien que sa valeur, comme propriété, dépendrait de la collaboration de tel ou tel écrivain. Quelle importance n'acquerraient point par là, dans un journal, ceux qui le rédigent, aux dépens de ceux qui le possèdent! Quel prix les premiers ue seraient-ils pas autorisés à mettre à leurs services ! quel coup ne leur serait-il pas loisible de porter à la feuille où leur signature aurait étincelé, en l'abandonnant pour une feuille rivale! On serait donc exposé à l'immense malheur de voir la pensée dépendre un peu moins de l'argent. Et alors, adieu l'ordre! adieu les idées de conservation! adieu la sécurité des heureux! Qui peut dire tout ce que ne dévorerait pas, une fois libre, ce boule-dogue que, par bonheur, l'argent tient aujourd'hui en laisse : la pensée!

La France, que régit la loi des signatures, l'a échappé belle jusqu'ici, comme vous voyez, ce que l'*Economist* exm'empêcha d'abord de reconnaître, était au seuil d'une belle maison à briques rouges, nouvellement construite dans le style du temps de la reine Anne. Dès que je fins auprès de lui, il me tendit cordialement la main, et me pria d'entrer.

La maison n'était pas encore meublée. Il me la fit narcourir dans tous les sens, m'en montra tous les coins et recoins, et horès s'être bien assuré que le la trouvais fort habitable : « Eh bien, » me dit-il, « cette maison que je viens de faire bâtir, et qui m'a coûté plus de 7.000 livres sterling (175,000 fr.), c'est le prix de la dernière nouvelle que i'ai publiée dans le Cornhill Magazine. ell comprenait probablement dans ce chiffre énorme sa rémunération comme rédacteur de cette femille.) « A la bonne heure, » m'écriai-je, « vons avez en Angleterre des éditeurs qu'on croirait descendus en droite ligne de Laurent de Médicis. » Il ne répondit pas; il v eut un moment de silence; puis il se mit à parler d'autre chose. Comme je le quittais, il me sembla voir glisser sur son front l'ombre d'une pensée triste, et il me demanda, en effet, dans un élan de sensibilité amère, qui partait bien véritablement du cœur : « Connaissez-vous l'histoire de Chatterton? - Oui, répondis-je, et je connais aussi celle de Gilbert. »

L'homme au nom duquel se rattache pour moi le souveair de cette anecdote était William Makepeace Thackeray, le meme dont le rimefère de Kensal-Green recevait, mercredi dernier, les dépouilles mortelles. Il y avait foule autour de losses, et quelle foule : Lá claid (Darles Dickens, le grand rival de l'illustre défunt; M. Browning, qui, parmi les poètes de l'Angleterre moderne, a sa place à côté, quoique un peu au-dessous de Tennyson; M. Robert Bell, dont le talent somple et charmant a enrichi presque toutes les branches de littérature; M. Edouard Pigot, du Daily Nexes, un des

écrivairs dont le journalisme anglais à le plus sujet de s'honorer; M. Lewes, l'auteur de la Vie de Geathe; M. Tom Taylor, le spirituel rédacteur du Punch; M. B. Doyle, le célèbre caricaturiste; M. Miflais, le peintre. — Je mentionne seulement ceux que j'ai apervus, et dont le nom vient sous ma pluma's saus que je le cherche. Là anssi étaient, en violation des biss d'une étiquette que le Spectator a raison de déunonce roume absurde, les filles de M. Thackery, dont la préseuce, saluée avec une sympathie profonde et un douloureux respect, ajoutait pour ainsi dire au deuil de cette cérémonie des adieux.

Thackeray était né à Calcutta en 1811. Il n'avait donc que cinquante-deux ans lorsque la mort est venue subitement l'enlever. Donze jours avant, il était allé célébrer à Charterhouse, en compagnie d'anciens condisciples, l'anniversaire de la fondation de l'école où il avait été élevé. Le discours qu'il proponca dans le banquet donné à cette occasion était, dit-on, plein de vivacité, plein « d'humour », plein de vie! Qui aurait cru que déjà la main de la mort était sur lui? Toutefois, il v avait longtemps qu'il avait ressenti les premières atteintes d'une maladie grave. L'année passée, je crois, il lui arriva un jour de dire en riant : « Il faut que je fasse mes malles; mon médecin m'a donné congé. » La veille de Noël, pul, parmi cenx qui l'entouraient, n'avait le moindre soupcon du conp qui allait être frappé. Pendant la nuit, sa mère, dont la chambre à concher était au-dessus de la sienne, l'entendit se lever et marcher. C'était sa coutume quand il avait des spasmes d'estomac, et cette circonstance n'avait rien dont on eût lien de s'alarmer. Le lendemain, son domestique entra, et, selon l'usage, plaça une tasse de thé à côté du lit. Quand il revint, il remarqua on'on n'avait pas tonché à la tasse. N'entendant rien, il s'approche. Thackeray, calme et les mains étendues sur la couverture, dormait du sommeil dont on ne se réveille plus.

Une place reste ainsi à remplir dans la littérature anglaise, et qui la remplira?

Tharkeray n'avait certainement ni les connaissances clasiques, ni la riche imagination, ni le goine flexible de sir Ed. Bulwer (anjourd'hui lord Lytton); il n'était pas-lomme, comme Charles Dickens, à conduire le lecteur, à travers tout un monde d'incidents pathiciques et d'enouyantes sitandons, jusque dans les plus intimes profondeurs de la société. A vrai dire même, il manquait de plusieurs des malhété sessentielles au romancier. Il ne savait pas nouer la trame du récit, tenir le lecteur en haleine par l'habile enchaînement des faits, mettre la pensée na action, concenter l'intérêt sur un point ou sur un personnage donné. Le colonel Newcome est, pent-efre, le soul de ses héros anunel l'sou toussible de s'attacher.

Ce qui constitue la grandeur de Balzac, c'est la façon merveilleuse dont le génie du romancier se marie pri lui an génie de l'observateur et di moraliste. Chez Thackeray, rien de semblable. Daus ses romans, l'observation fine, l'analyse subbile, la satire veugeresse sont partout, et le drame, tel ord'i résulte de faction, n'est presue nulle nart.

Il n'a pas non plus ce pouvoir créateur que donne une imagination ardente. Ce qu'il voit, il le voit bien, et le rend avec force; mais il ne devine pas, il ne généralise pas, il ne crée pas des tupes.

En réalité, l'auteur de Vanity fair (la Foire aux vanités) est un satirique, un moraliste, un humoriste, auquel il a manqué, pour être tout à fait grand, d'être un artiste.

Je dis tout à fait grand; car, s'il est douteux que, comme humoriste, on le puisse comparer soit à Lamb, soit à Sterne, il est bien certain, du moins, que comme satirique il ne connait pas de supérieurs, pas même Dryden, pas même Swift, pas même Pope. Et ce qui le distingue d'eux, ce qui Était pas même sous d'eux, ce qui fait de lui ne génie essentiellement original, c'est que sa colère, pour qui est capable d'en pénétrer le secret, n'est au fond que la réaction d'une nature tendre, futieus d'avoir été désanoniairée.

Lorsque, obscur encore, il essaya sa force dans le Fraer's Mogazine sons le non de Michael Angelo Titmarsh, beaucomp jugerent que c'était un talent sans entrailles que celni d'un homme qui avait an servicé de ses antipathies ant de fléches empoisonnées. Cenx dont il flagglatis ans pitié les prétentions le dénoncèrent comme un cynique, l'appelèrent Diogène, lui refusèrent le don de la bouté. Mais aquad il ent donné tout ce que contenait sun talent, il trouva des juges plus équitables, et l'ou commençais se douter que son apparente misanthropie n'était que de la sensibilité découragée, de l'amour aigri, et, si j'ose parler ainsi, du lait tourné.

De la ce fonds de melancolie qui perce dans ses sareasmes, comme si son cœur saignait des blessures que fait sa main. De la aussi ces accents émus qui, quelquefois, lui échappent entre deux éclais de rire. Il ya dans son roman d'Esmond, il ya dans ses essais historiques nu les Quatre Georges, des lignes que n'aurait jamais pu tracer nu homme auquel il ne serait pas souvent arrivé de pleurer en dedans. La tristesse a deux manières de s'exprimer : le rire, les larmes; et, de ces deux formes de la tristesse, les larmes ne sont pas toujours la plus triste.

Thackeray a soulevé un coin du voile qui cachait aux regards peu exercés le vrai caractère de son génic, lorsqu'il a écrit : « La vie n'est pas toute joie. On rencontre, sans s'y attendre, les pensées graves, comme on rencontre dans la rue, sans s'y attendre, un convoi funèbre. » Du reste, son amère philosophie n'avait sa source ni dans une humeur naturellement chagrine, ni dans les habitudes d'une vie retirée et morose.

Il recherchait le monde; il fréquentait les salons d'où la gaieté n'est point hannie; il était bon compagnon; il 'était ami généreux et délicat. Voici me anecolote qui est à ma connaissance personnelle, et qui montre Thackeray sous un trop aimable aspect pour que je résiste au plaisir de vous la racouter.

Il ya quelques années, les journaux de Londres annoncrent qu'un Français, dont il est intuite que je vosa dise le nom, allait donner en anglais, dans le quartier de Saint-John's Wood, ce qu'on appelle tei nue Icetare. Au nombre de ceux qui, mus par un sentiment de bienveillance delicate et de curiosité hospitalière, songérent à aller l'encourager de leur présence, l'hackeray fut des plus empressés. La lecture finie, l'administrateur (unanager) de l'institution littéraire de l'endroit crut devoir, je ne sais à quel propos, recommander aux assistants de ne pas sortir sans prendre garde à leurs poches, la foule étant très-serrée aux portes. Cette recommandation, adressée à un auditoire composé de personnes très-respectables, dont quelques-annes très-distinguées, fittu nor tamavais effet.

Il y en eut qui réclomèrent, et nul n'éleva la voix avec plus d'éloquente vivairé qu'un inconnu très-bien couvert, qui citai assis à oté de M. Robert Bell. Non cuutent de parler, l'inconnu gesticulait, et cela d'une manière étrangement auimée : « N'est-ce pas, monsieur, disait-il à M. Bell, qu'un pareil avis est indécent, insultant? Pour qui nous prendon? etc..., etc.... » Après avoir exhalé de la sorte son indignation, le susceptible inconnu s'éclipsa; et lorsque M. Robert Bell, voulant savoir combien de temps la lecture

avait duré, consulta sa montre, il se trouva qu'elle lui avait été volée. Thackeray apprit de son excellent ami Robert Bell, séance tenante, cette triste aventure, et l'invita à diner pour un des jours suivants. Le jour venu, autour d'une table égavée par la présence de plusieurs hommes d'esprit, M. Robert Bell alla prendre place, et ne tarda pas à avoir un joyeux assant à soutenir, relativement à un article de lui, très-remarqué et très-remarquable, qui avait paru dans le Cornhill Magazine, alors sous la direction de M. Thackeray, - article contenant un exposé fidèle, sérieux et philosophique des faits de spiritisme, dont l'auteur avait été témoin dans une séance donnée par M. Home. M. Robert Belt est un admirable causeur, plein de bon sens britannique et de verve irlandaise. Les questionneurs trouvèrent donc à qui parler, et chacun fit merveille. Le lendemain, un messager mystérieux arrive chez M. Robert Bell, et lui remet sans pouvoir dire qui l'envoie, une boite dans laquelle était un billet ainsi conçu ou à pen près : « Les esprits présentent leurs compliments à Robert Bell, et, nour lui témoigner leur gratitude, ils ont l'honneur de lui faire tenir la montre qu'on lui a volée. » C'était effectivement une montre que la boite contenait, mais une montre beaucoup plus riche que celle qui avait disparu.

M. Bobert Bell penas tout de suite à Thackeray et lui éerit, sans s'expliquer davantage : « Je ne sais si c'est vous...

Mais cela vous ressenuble bien! » Thackeray répondit par l'envoi de son portrait dessiné de sa main en caricature sons la forme d'un esprit ailé, avec robe flottante et luncités sur le nez. Thackeray s'était d'abortl adonné à la peinture, et, s'il etit suivi sa première vocation, pent-être serait-il arricé dananier le pinceau sussi biene que la plume. Ce qui est siér, c'est que le dessin en question — je l'ai vu—était à vous

faire rire aux larmes. Il était accompagné d'un billet dont voici la teneur : « L'esprit Gabriel présente ses compliments dM. Robert Bell et prend la liberdé de lui faire passer le portrait de la personne qui paye pour la montre. » Le me haite de vous prévenir que cette traduction est détestable, et que les mots qui paye pour la montre remplacent par une expression vulgaire et plate les mots anglais « tcho stond the uatch, » lesquels appartiennent au langage de l'argot britannique (dang), et sont, malleureusement, intraduisibles.

Ne voila-t-il pas une charmante petite histoire, ditesnoi? Que de gralee, que de délicatesse, que « d'hunour » dans cette inspiration d'un ami qui, pour ponir son ani d'avoir fait aux esprits l'honneur de parler d'eux, lui envoie, le sourire sur les lèvres, un magnifique cadeau! Honorable pour Thackeray, cette anecdote l'est aussi pour Robert Bell, capable d'avoir inspiré de tels sentiments à un tel houme. C'est pourquoi jai ha fonsigner ie un double plassir.

Enone un trait caractéristique, et J'ai fini. Dans Thackeay, cet écrivain si terriblement subtil, il y avait un homme maif; dans ect écrivain d'une verdeur si reloutable, il y avait un homme singulièrement timide. Dans le monde il paraissait un homme singulièrement timide. Dans le monde il paraissait c'est — je l'ai toujours supposé du moins — parce qu'elle er ressentait de cet eubarras. Sa sensibilité avait quelque chose de si féminin, que je l'ai vu en certaines circonstances rougir comme une jenne fille. Si l'on me demandait d'expliquer en deux mosts ce qué je pense de son génie, je dirais :

C'est un génie né de l'union d'un esprit extraordiuairement sagace avec une âme tendre et candide.

### CCXXXI

#### Meme suici

Le jour de Noël est déjà loin, mais les fêtes de Noël durent encore. Pour les uns, rien de plus gai que ces fêtes; pour les antres, rien de plus triste. Sans parler des panyres, an foyer desquels la joie trouve si pen de place, à combien de ceux qu'on nomme les heureux. Noël n'apporte-t-il pas des pensées sombres! Le gai banquet de famille; le plumpudding traditionnel s'étalant sur la table d'un air triomphal; les êtres, grands et petits, vieux et jeunes, qui s'aiment sons le même toit, groupés autour d'un feu qui flambe; les faces animées et l'adorable babil des enfants chargés de cadeaux; les danses folles; les baisers dérobés sons le gui; au dehors, les théâtres pleins; le peuple se pressant pour voir'les pantomimes nouvelles; les boutiques faisant étinceler leurs trésors sur le passage de l'acheteur pressé de se défaire de son argent..., tout cela est charmant sans doute pour cenx qui ne portent pas encore ou ne portent plus le deuil du passé. Mais que ne doivent pas souffrir ceux qui out à se rappeler qu'au souper de Noël il y avait, l'année précédeute, un convive de plus..; ceux qui, dans le salon où la famille fait cercle, ont à se dire, les yenx fixés sur un fauteuil vide : « A pareille époque, il était là ! »

Eh bien! cette douleur, que rend plus amère le bruit des joies environnantes, les filles d'un des princes de la littérature moderne viennent d'être condamnées à la ressentir, et avec quelle aggravation de circonstances, juste ciel? La veille, oui, la veille même de Noel, William Makepeace Thackeray a été trouvé mort dans son lit. Depuis longtemps il souffrait de sajannes d'estome, mais personne ne l'aurait cru si près de sa fin. Peu de jours avant la catastrople, Charterhouse, l'école où il fut clèvé, l'avait vu s'asseoir, souriant et plein de vie, à une tuble dressée pour fêter des souvenirs d'enfance. On peut dire que la mort est entrée chez lui saus frappre à la porte.

L'auteur de Vanity Fair, de Pendennis, des Newcomes, manquait essentiellement de l'art uni constitue le romancier, et que son grand rival, Charles Dickens, possède si bien : l'art d'intéresser par l'action. Les romans de Thackeray peignent la vie, mais ils ne la montrent pas en monvement. Ils abondent en observations, mais ils sont très-panyres en incidents. Ils parlent beaucoup à l'esprit, pen an cœur, et presque pas aux yeux. Les drames qui s'y développent sont de ceux qui n'ont une scène que dans le monde des intelligences. Les personnages y vivent sans se remuer. L'intérêt on'on y prend est d'une nature presone exclusivement philosophique. C'est assez dire que, dans Thackeray, l'Angleterre n'a pas à plemer le départ définitif d'un romancier; mais elle a, bien certainement, perdu en lui un moraliste égal à Addison, un humoriste presque égal à Sterne, et un satirique supérieur à Swift, - supérieur à Swift, en ee sens que Thackeray avait ce que Swift n'eut pas, j'en ai peur : une âme.

En effet, loin d'être, chez Thackeray, le résultat d'un caractère morose, d'un esprit chagrin, d'un cœur méchant et jaloux, la satire n'est, dans l'antenr de Vanity Fair, que

T. IV. 17

le cri vengeur de la sensibilité qui s'indigne et de l'honnéteté aux abois. Doné à la fois d'un coup d'œil sûr, d'une sensibilité presque féminine et d'une candeur prompte à s'effaroucher. Thackeray avait beaucoup yu et beaucoup souffert de ce qu'il avait vu. Son expérience, fruit de longs voyages, était considérable et variée. Né à Calcutta en 1811, il avait visité la plupart des contrées de l'Europe, l'Orient, l'Amérique. Pris d'un violent désir de peindre, avant qu'il se fût seuti la vocation d'écrire, il avait en occasion d'étudier, à Rome, les mœurs de l'atelier. Enfant, on lui avait montré Bonaparte se promenant dans son jardin de Sainte-Hélène. A Weimar, il avait recu les conseils de Gœthe. Devenu homme de lettres, il lui avait été donné de s'initier à tous les secrets de la vie littéraire. Entré dans la gloire, les salons s'étaient ouverts devant lui. Pour lui, ni le Quartier latin de Paris, ni le West-End de Londres n'avaient de mystères. Et partout il avait trouvé amplement de quoi exercer la pénétration de son esprit et irriter son cœur. Il était peu de formes sons lesquelles il n'eût observé les vices de la nature humaine. Aussi ses écrits sont-ils remarquables par un invariable mélange de tolérance et de dédain. Il est tolérant à l'égard des plus vicieux, parce un'il sait où se trouve, chez les plus vertueux, le défaut de la cuirasse; et les plus illustres, il les regarde avec dédain, parce qu'il sait mieux que personne combien peu ils sont des héros pour leurs valets de chambre.

Une chose qui m'a toujours plu dans Thackeray, je l'avonç, c'est l'invincible répugnance que lui inspiraient les tuerrs d'hommes qui sont fameux. Il avait cherché ce que contiennent les mots gloire nilitaire, et, tont effrayé d'y trouver le sang en si forte proportion, il aimait à hair les puissauts capitaines. Ce n'est pas lui qui pardonnait à Marlborough, en considération de ses victoires, ses allures de tyran, ses bassesses, son ignoble avarice!

Non que Thackeray ait toujours frappé où il fallait. Iujuste, il l'a été quelquefois sans aucun doute, mais toujours dans une intention droite et par suite d'un aveuglement honnéte.

Sons un autre rapport aussi, Thackeray mérite de rester dans les annales de la littérature anglaise : il est écrivain. Le style est un don fort rare, plus rare qu'on ne croit généralement : celui de l'auteur d'Esmond est d'une simplicité, d'une trarest, en d'une trarest, en l'un sissipent une place parmi les meilleurs modèles de l'art d'écrire. Il y a dans le roman hisorique d'Esmond, dans les sessis sur les Quatre Georges, dans les essais sur les Quatre des pages qui n'out rien, absolument rien qui sente le chryscale : cout y est or pur

Ne vous étonnez donc pas si je vous parle de la mort de Thackeray comme du grand événement du jour. Un potenta, une célébrité de cour ou d'arintambre, un illustre donneur de coups de sabre, cela se remplace; unis quand un homme de génie s'en va, l'humanité se sent irréparablement apparviré!

C'est mercredi dernier que les funérailles de Thackeray out eu lieu. Il s'était fait des ennemis, surtout par ses premiers écrits, publiés dans le Fraer's Magasine sous un nom supposé, et qui semblajent réveler un talent impitoyable; mais à la nouvelle de sa mort, il n'y a eu de voix que pour les regrets.

Le cercueil et une voiture de deuil, contenant deux cousins de Thackeray et son beau-frère, ont quitté la demeure du défunt, dans Kensington Palace-Green, à onze heures. Suivaient des voitures privées en fort petit nombre, la famille ayant exprimé le désir que les funérailles fussen ans pompe. Il n'y avait, à proprenent parler, ni procession, ni cérémonial. Seulement, on voyait s'avancer derrière le rereneil, deux jeunes dances voilées, et, de près, on enmedait leux sauglots. La foule assemblée sur le passage du corps n'ignorait pas quelles étaient ces deux dames, et elle les suivait des yeux avec un douboreux respais

C'était dans le cinetière de Keusal-Green que Thomas lond avait été contilé à la terre en 1845, et Légla-Hunt en 1830; et c'est au cinetière de Keusal-Green qu'ont ét portées, l'avant-dernier jour de 1863, les dépoulles mortelles de Thackeray, Duand je suis arrivés un le théstre des suprènes adieux, la fosse se trouvait ennouvée d'entière deux mille personnes, dont chacune était quelque représentant distingué, ou de la presse, ou de la littérature, ou des arts. Clarjes Dickens était veun de loin payer à son einnel le tribut d'admiration et de douleur qui îni est du, En 1837, Dickens et Thackeray avaient conduit le denil de Douglas Jerrold : des deux, l'un maintenant pleurait l'autre.

Le temps était beau, l'air calme; le soleil brillait. La nature exterieure, en cela, ne répondait point au sentiment funchère qui remplissait les cours; mais en uous donnant, an milien de l'hiver, uu avant-goût du printemps, elle semblait nous dire qu'il y a une vie au delà de la vie, et que la mort n'est qu'une porte qui s'ouvre sur l'inmortait.



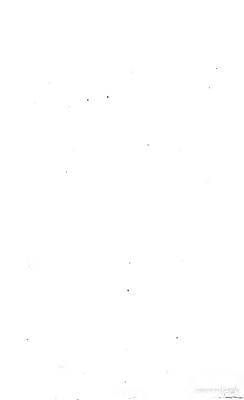

## CCXXXII

5 janvier 1864.

La constitution de la propriété territoriale en Angleterre et M, Bright (1).

Emerson dit, en parlant de ceux que tourniente la passion d'acquérir : « Leurs désirs sont un gouffre que la possession de la terre eutière ne comblerait pas. Voloniters ils eupé-cheraient le solcii de luire sur le monde, pour eu faire une propriété privée, si cela leur était possible ; voloniters ils enfenneraient dans leur cabinet de travail ou leur chambre à coucher l'étoile du matin et l'étoile du Nord. Ce qu'ils ne couvoitent pas comme utilité, ils le convoitent comme ornement, et ce dont leur confort peut se passer, leur orgueil ne be pent pas » Je aumer sentiment exprimé par ces fortes paroles est celui qui respire dans les deux discours que pro-uoncèrent, il n'y a pas longtemps, à Rochdale, M. Coldeu et M. Bright.

Voici un passage du discours de M. Cobden :

« J'ai beaucoup voyagé ; j'ai voyagé dans la plupart des contrées civilisées, et je dis que la masse du peuple en ce pays ne saurait être aussi favorablement comparée à la masse

<sup>(1)</sup> La querella entre MM. Cobden et Bright d'une part, els l'Einnes d'autre part, m'ayant conduit à examiner l'importante et intéressante question de la tenure des terres dans ce pays, j'ai ern bien faire en rapprochant et en publisset l'anne à la suite de l'autre diverses lettres que j'ai pubblées à ce sujet et qui, ainsi rassemblées, forment un tout.

du peuple en d'antres pays que je le désirerais. En d'autres pays, je trouve un plus grand nombre de propriétaires qu'en Angleterre... Il n'y a pas sur la face du globe de contrée où les paysans soient ce qu'on les voit en Angleterre; il n'y en a pas où, comme en Angleterre, il existe un divorce complet entre les paysans et la terre; il n'y en a pas, l'Angleterre exceptée, où l'on ne rencontre des hommes tracant un sillon dans un champ'qui leur appartieut. Comme moven de modifier cet état de choses, je ne demande ni révolution ni violences empruntées du système de la loi agraire ; mais j'estime qu'il y a là quelque chose de contraire à la nature humaine, et j'ai remarqué partout où je suis allé que le bien-être du peuple est en général proportionné au pouvoir qu'il a de s'occuper lui-même de ses intérêts. Là où une classe possède le pouvoir politique, ceux qui la composent seront touiours traités avec plus de considération, obtiendront de plus grands avantages, auront plus de chances de devenir propriétaires, que là où cette classe ne possède pas le pouvoir politique. »

Voici maintenant un passage du discours de M. Bright: 

o na appelle l'Angleterre un pays riche, et il n'est pas douteux qu'il y a des hommes riches en Angleterre; mais, sans parler de la détresse, temporaire, je l'espère, qui règne dans le Lancashire, il y a aussi en Angletere un million de pauvres à la charge de la paroisse, et un million au moins — beauvoup plus de deux millions, j'en ai peur — de créatures humaines, hommes, femmes, enfants, qui sont sans cesse à la veille de tomber dans le paupérisme. Or, si nous considérons la condition réelle de la masse du peuple; si nons jetons les yenx sur les maisons qu'elle habite; si nous renons compte de ce fait, qu'un si grand nombre de citoyens n'ont pas de propriété; si nous regardous de citoyens n'ont pas de propriété; si nous regardous de

près à l'état de l'instruction publique, en ce qui touche le peuple; et si nous mettons la misère de cette nombreuse classe de la population en contraste avec l'abondance et le luxe d'autres classes, nous arriverons, je le crains bien, à cette conclusion, que la législation a encore quelque chose à faire pour améliorer la condition de la masse du pemple1... Est-ce donc, je le demande, en vertu d'un immuable décret du Tout-Puissant, que la moitié des habitants de ce pays vivent dans des maisons dont la valeur annuelle n'excède pas 5 livres sterling; et que les enfants du pauvre ne recoivent, comparés à ceux du riche, ni soins ni instruction; et que, pour tant de nos semblables, la vie est un combat; et que la lumière du solcil, qui tombe au travers de notre chemin, à nous, ne fait que dorer, four eux, une terre qu'ils peuvent apercevoir de loin, mais sans espoir d'y arriver jamais? >

Ces deux passages sont singulièrement caractéristiques : lis éclairem d'une manière saississante la différence qui existe entre la nature de M. Cobden et celle de M. Bright. C'est, à côté de la plainte de l'économiste, le cri perçant du tribun. Où le premier voit un intérêt méconnu, le second voit un droit violé. Mais ce qu'ils attaquent l'un et l'autre et en commun, c'est la tenure aristocratique du sol, telle qu'elle a orévalu en Anceletere.

Il n'y avait pas à à'y tromper, et personne ne s'y est trompé. Aussi a-t-elle été formidable, la clameur qui s'est élevée du sein de la classe ainsi prise à partie, et le Timee n'a été que l'écho fidèle de cette chaîneur lorsque, après avoir signalé MM. Cobden et Bright comme voulant le partage des propriétés des riches entre les pauvres, il a répété l'accusation en l'appliquant plus particulièrement à M. Bright. Cette accusation est-elle juste? Ceux qu'elle a frappés ont-ils réellement révé de loi agraire? L'école de Manchester a-t-elle donné des successeurs à Thérius et à Caiss Gracchus? MM. Cobden et Bright sont-ils gens à mettre la violence au service de leurs idées, ou même au service de leurs coleres?

Non, sans doute : sous ce rapport, il y a eu injustice manifeste dans les imputations du Times, ou dans ce qu'elles semblaient impliquer; et M. Cobden, en défeudant son ami, en se défendant lui-même, a eu raison de crier à la calomnie, quoiqu'il l'ait fait avec un excès de violence préjudiciable à sa cause.

5. Ce qui est sûr toutelois, et ce que ni M. Colden ni M. Bright ne seraient, je pense, disposés à nier, c'est que le Tandlorisme leur est odieux; c'est qu'ils brûlent de remplacer l'aristocrafue flodale, qui les repousses, par cette aristocrafue monafenturier dont ils sont les représentants les plus illustres et les plus logiques; c'est que le genre de tenure du sol par eux préféré serait celui an moyen duquel perporietaire arriverait à se condundre avec le cultivateur : résultat qu'à aneun prix ils ne voudraient voir sortir de l'emploi de procédés révolutionnaires, mais qu'ils beniraient, s'il pouvait étre obtenu graduellement, pactinguement, par l'adoption d'une série bien combinée de mesures législatives.

Tel étant leur but, leur empressement à réclamer la participation du peuple au pouvoir politique se comprend de reste.

D'un autre côté, si leurs vues sont pacifiques, on n'en saurait tout à fait dire autant de leur langage, ce qui est surprenant de la part de M. Cobden, esprit froid, intelligent et calme, mais ce qui ne l'est guère de la part de M. Bright, dont l'oragense éloquence répond aux aginations d'un eœur passionné.

La vérité est que M. Bright déteste cordialement l'ariscaratie, et éprouve à se mesmer avec elle une sorte de jouissance hautaine. Un jour, on demandait à Charles Lamb comment il pouvait hair des gens qu'il ne connaissait pas. Et commen pourrais-je les hair, » répondiél, » si je les connaissais? » La haine d'une classe que M. Bright regarde comme investie d'un monopole politique et social, doublement injuste, est un sentiment dont son aine savoure l'amertume, par lequel il lui plait d'être tourmenté, qu'il est impuissant à contenir. De là les anathèmes qui lui échappent, en quelque sorte malgré lui; de là son ardeur à secouer sur une trainée de poudre une torche allumée, an risque d'une explosion dont, cependant, il ne vent pas.

Quoi qu'il en soit, sa dernière sortie contre des « institutions dont les riches joinssent et que les paurres subissent », — ce sont ses prodes, — cette sortie, si véhiemente, si terrible, a soulevé une question qui, selon toute apparence, continuera d'occuper les esprits longtemps après que la querelle qui s'y lie aura été oubliée. Ce qui est réellement en cause, ce n'est pas le Times, ce n'est pas M. Gobden, ce urèst pas M. Bright: c'est la constitution (féodale de la propriété en Angleterre. Le sujet est grave; il est intéressant à tous les points de vue. Il vant done qu'on l'aborde et qu'on s'y arrête.

#### CCXXXIII

6 janvier 1834.

Le landlord en Angleterre n'est, rigourcusement parlant qu'an tenancier.

Je vous ai signalé, dans ma dernière lettre, les clameurs soulevées en Angleterre par deux récents discours, l'un de M. Cobden, l'autre de M. Bright.

Le bruit et la durée de ces clameurs, qui ont été prolongées, d'abord par les journaux de Londres, puis par ceux des provinces, comme par autant d'échos sonores, montreut assez qu'en Augleterre on commence à se prévenuper seireissement de la condition qu'y fait aux classes agricoles la tenure féodale de la terre. Si cette question n'était pas brilante, M. Brigh, en l'abordant, n'aurait pas excite coutre lui tant de colères. Si la constitution territoriale, qui repose ur les droits de primogéniture et de substitution, n'évciliait pas ici des idées de réforme, sujet d'espérance pour ceux-ri, et pour ceux-la sujet d'inquétinde, les mots de loi agraire ne se seraient pas trouvés sous la plume effrayée du Times, et le très-pacifique M. Cobiden n'aurait pas en à gémir de se voir comparé à Caius Gracches.

Exagérations que tout cela sans doute! Exagérations calculées! Une révolution radicale dans le système actuel de l'appropriation du sol en Angleterre est absolument impossible; l'aristocratie ne redouterieu de tel; les dénouciateurs les plus emportés de MM. Cobden et Bright sont très-loin de les eroire aussi noirs qu'ils se plaisent à les représenter; et lorsque le Times leur prôte des vues de spoliation, le Times sait fort bien jusqu'où va sur ce point leur innocence, et que le principe de propriété n'est mence di par eux ni par personne. Mais ils venlent une r'eforme : n'est-ce pas la un erime assez grand? Car enfin, qui sait? Si une révolution est impossible, une réforme, peut-être, ne l'est pas. Or, l'aristocratie en Angleterre, c'est l'arche sainte. Malheur à qui ose y toncher!

Cependant quel est l'état réel des choses?

Que la condition du paysan en Angleterre soit fort triste, il est unl ournir, il est mal lourri, il est mal lourri, il est livré sans défense aux atteintes de la viellesse, il n'a aucune chance de s'élever dans la vie. Son sort n'est as, à la vérité, plus lamentable que celui du paysan belge, lombard ou français, comme le Spectator em fait avec raison la remarque; mais ce dont il convient de tem compte et ce que le Spectator n'a garde d'obblier, c'est que tont se juge par comparaison. L'Angleterre étant le pays le plus riche du monde, la misère y est plus misérable que partont ailleurs.

Ansi la tendance du laboureur à prendre le chemin des villes commence-t-elle à y être vivement accusée. C'est peu : la population des campagnes semble de moins en moins rétenue au sol par l'amour du pays natal. Dans le nord du pays de Calles, par exemple, il y a, dit-on, un mouvement d'émigration presque aussi eonsidérable que cehni qui règne en Irlande; et le journal que je citais tout à l'leure se demande avec aussiété ce qui arriverait, si ce mouvement d'émigration venait à se développer, et si, ce un ui vet suillement improbable. (Inbibinde de rârge grève » s'étendait de la classe des salariés de l'industrie à celle des salariés de l'agriculture.

MM. Cobden et Bright ont donc mis le doigt sur un mal qui n'a rieu d'imaginaire; ils out appelé l'attention de leurs concitoyens sur un danger qui n'a rien de chimérique.

Mais quelle est la nature des remèdes qu'ils proposeut? Quelle est leur valeur? Quelle est leur portée?

Pour en juger, il importe de se rendre d'abord bien compte du régime auquel il s'agirait de les appliquer.

Chacun sait que le système féodal fut introduit en Angleterre par Guillaume le Conquérant, pen de temps après la conquête normande. Son but en cela fut-il de partager entre ses compagnons les dépouilles du pays conquis? C'est ce qu'on a beancoup dit et répété, mais c'est ce que dément l'histoire vraie, L'Angleterre, à cette époque, était menacée d'une invasion danoise. L'établissement du régime féodal. admirablement adapté aux mœurs militaires de ces siècles de barbarie, fut demandé comme moven de défense et de salut par la grande assemblée du rovaume : voilà le fait. Mais il n'en est pas moins incontestable que le régime féodal, une fois établi, devint une formidable machine à oppression. La nation n'échappa aux comps de ses ennemis du dehors qu'eu se mettant à la merci de ses maitres du dedans. Tout le sol du pays dut être et fut, dès ce moment, considéré comme la propriété absolue du souverain. On le divisa en liefs, dont le roi s'empara ou qu'il donna à ses principaux compagnons, qui s'y installèrent sous le nom de barons, de vassaux, et de tenentes in capite, à la charge par eux de lui jurer foi et hommage, et de le suivre à la guerre avec un certain nombre d'hommes armés. De leur côté, soit pour se mettre en état d'exécuter les conditions

du contrat féodal, soit pour que, pendant leur absence, leurs terres ne demeurassent point sans culture, les grands feudataires furent conduits à subdiviser leurs domaines, sauf à recevoir des nouveaux occupants une rente (reduiteus) qui leur pernit de subvenir aux frais de leurs excursions, guerrières. Ainsi se forma la relation du lord au rassal, relation de fidélité et d'obéissance, de la part du second; de protection et de justice, de la part du premier. La base sar laquelle s'cleva cet échafoudage, quelle était-elle? La force.

Tout d'abord, la possession des fiefs fut subordonnée à la volonté du lord. Ceux qui les tenaient de lui ne pouvaient en disposer à luer guise, ne pouvaient les transmettre pay succession ou autrement. Mais, insensiblement, les héritiers du tenancier défunt obtinrent de se partager entre eux son héritage, movennant un cadean à faire an lord (a fine), cadeau qui consistait dans l'offre d'une armure, ou de quelques chevanx, ou d'une somme d'argent. Bientôt on s'apercut que cette division des héritages tendait à rendre les sons-fendataires incapables d'acquitter les services divers auxquels ils étaient astreints à l'égard du lord, et l'usage s'introduisit parmi les tenanciers de laisser, à leur mort, la totalité des terres qui leur étaient confiées à un seul de leurs enfants, ici à l'ainé, là au plus jeune. Enfin, à mesure que les lumières et la richesse firent des progrès, les fiefs acquirent de plus en plus entre les mains des tenanciers lé caractère de propriété absolne, et les vassaux se transformèrent en freeholders, c'est-à-dire en libres propriétaires du sol.

Mais il est à remarquer, — et ceci est un point capital, que cette transformation des sous-feudataires en freeholders n'alla point jusqu'à entamer le principe en vertu duquel le souverain était teun pour le seul propriétaire absolu du royaume: « Tout fuit en luy et vient de luy al commencement ». Blackstone dit en propres termes: « Nul sujet en Angleterre n'a la propriété allodiale (en franc alleu). C'est un principe allusis en législation et impossible à nier, que toutes les terres du royaume sont tenues du roi, directement on indirectement. « Et encore: « Un sujet à l'usuffuit, non la propriété absolue du sol, ou, selou l'expression de sir Edouard Coke, il a le dominium utile, non le dominium directum. »

D'où il résulte que, strictement parlant et en droit, le premier landlord d'Angleterre n'est qu'un tenancier. Il n'y a de propriétaire reconnu par la loi que le souverain, ou ce qu'il reptésente : l'État.

Il est bien vrai que la suzeraineté de la couronne n'a auiourd'bui, en fait, d'autre valeur que celle d'une fiction légale; il est bien vrai que chacun ici a le droit de jouir et de disposer de ses hiens comme il l'entend; que dis-ie? la liberté testamentaire, si rigoureusement rirconscrite en France, ne connaît point de limites en Angleterre. Mais, à côté de la question de fait, la question de droit reste. Dans la fiction légale, il y a un principe dont il dépend de la nation, quand elle le voudra, de tirer les conséquences. Si le sol appartient à l'État, en vertu de la loi, c'est le comble de l'absurdité que d'appeler MM. Cobden et Bright des factieux parce qu'ils désirent, à tort ou à raison, que la constitution féodale de la propriété dans ce pays subjese des modifications législatives de nature à augmenter graduellement le nombre des propriétaires-cultivateurs, soit par l'abolition pure et simple de la loi qui, lorsqu'un homme meurt intestat, livre la succession de ses biens réels à son fils ainé, à l'exclusion des autres enfants; soit par des restrictions apportées, ... comme en France, à la liberté de tester; soit enfin par le renversement pacifique et légal des obstacles que l'esprit aristocratique a su mettre au transfert des propriétés territoriales.

Reste à savoir jusqu'à quel point l'adoption de pareilles mesures serait désirable; jusqu'à quel point le progrès de l'agriculture est lié au morcellement du soi; jusqu'à quel point il importe d'encourager cet élan passionné du paysan vers la terre, qui a fait dire à M. Michelet, parlant de la France: « Promenons-nons le dimanche dans la campagne, suivons le paysan. Le voilà qui s'en va là-has devant nous. Il est deux heures; sa femme est à vépres; il est endimanché; je réponds qu'il va voir sa maîtresse. Quelle maîtresse? Sa terre. »

## CCXXXIV

7 janvier 1864.

sur quelle base i aristocratie repose en Angieterre

Dans son roman de Coningsby, M. Disraell dit qu'en 1471, après cette famusee bataille de Tewkesbury, oir Bodaurd IV battit et fit prisonnière Marguerite d'Aujou, un baron normand était presque ansis rare en Angleterre que l'est aujourd'hui un loup, kunt la guerre des Deux Roses moissonna de nobles I. Le même auteur rappelle que, lorsque Henri VII 7. V. U. 1818 convoqua son premier parlement, on ne put trouver dans tout le royaume que vingt-neuf pairs temporels. Et de ces vingtneuf pairs, combie not survicet dans leurs descendants? Pas cing. George II avait contume de dire que le meilleur genlihomme d'Angleterre datii fort Benbigh, parce que reduiia descendait des counts de Habsbourg. Ce qui est str., c'est que les families des grands harons d'autrefois-sont aujourd'hui cientes. Il n'y a pas, de nos jours, en Augleterre, de noblesse qu'on puisse appeler noblesse du sang; c'en est fait, en ce qui a concerne, des arbres généalogies.

D'où vient donc le prestige extraordinaire qui entoure l'aristocratie anglaise? Est-il du au nombre très-restreint de ses membres? S'explique-t-il par ce fait que le noubre des pairies, dans le royaume, n'y excède pas le chiffre de 687, et clein des titulaires le chiffre de 707 Cette imposante Chambre des Lords, où vont s'asseoir tous les lords anglais et gallois, des qu'ils om atteint l'âge de vingt et un aus, et on seize lords éluis pour chaque session par la pairie écossaise représentent l'Écosse, tandis que vingt-luit pairs nommes à vie par les lords irhandais y représentent l'Irlande, irin-celle sa considération de ce qu'elle ne compte dans son sein que a duns royaux, 3 archevéques, 27 évêques, 20 dues, 32 marquis, 131 comtes, 28 vicomtes et 225 barons : en tout, 30 pairs spirituels et 429 pairs temporché? Le croire, ce servit tombre dans une étrange creuer.

En Angleterre, on a compris, ce qui ne le fut jamais en France par la noblesse, quand il y avait en France une no-blesse, que le principe aristocratique ne peut ries gaguer à s'enfermer dans un cerele étroit, jalonsement tracé, inabordable on presque inabordable. En Angleterre, loin de tendre as es séparer du gross de la nation, l'artstocratie ne cesse d'y phonger. C'est parmi les notabilités de tout genre et de toute

condition qu'elle se recrute; à la classe des riches, elle a demandé l'opulent personange qui s'appelle aujourd'lui l'ord herstone. A la classe des gene de lettres, elle a demandé l'illustre historien qui est mort lord Macaulay. Un homme de beaucoup d'espri que j'ai connu peudant quinze ans sous le nous de Monckton Milnes, ne m'est plus connu, depuis quelques mois, tjue sous le titre de lord Houghton. Ainsi, et grâce an droit qu'a le souverain de créer des pairs d'Augloterre, l'aristoratie est une puissance qui se maintient, s'alimente, se rajeunit perpétuellement, par l'accession de tontes les forces vives du pavs.

Encore si cet avantage était le seul! Mais nou : le système adopté a pour effet d'ore à l'aristocratie le caractère toujours odieux d'une caste. Accessible à chacuu, elle n'est personne un sujet d'offeuse. Elle offre un but à l'ambition, ce qui l'expéche d'être le point de mire de l'envie.

La feodaité, d'ailleurs, n'a pas eu en Angleterre le même caractère qu'en Fraoce. En France, où les seigneurs féodaux étaient quelquefois indépendants ou presque indépendants de la couronne, et où la puissance de la royanté fut souvent teune en chere par celle des grands vasaux, la féodaité pesa midement sur le payan. En Angleterre, au coutraire, ce fut sur les grands vasaux que pesa la féodalité, par les exactions auxquelles les somnit la couronne, qu'ils n'étaient pas assez forts pour cootenir. La féodalité au en Angleterre nu caractère fiscal, dont les riches autre au un à souffirir. Elle a été beaucoup moins oppressive qu'en France, partant moins odiesse.

Aussi, quelles conquêtes que celles de l'esprit aristocratique en ce pays! Pas de classe où il n'ait pénétré, pas de condition qu'il ne soit parvenu à envalur. Il est descendu, à travers les couches successives de la société, jusqu'en ses dernières profondeurs. Ou le respire dans le réduit où se cache la pauvreté, comme dans le palais où s'étale l'opulence. On le rencontre même dans le monde de la domesticité, qui a ses magnals et son étiquette. L'Angleterre le sue par tous les nores.

Il faut reconnaitre, au surplus, qu'en Angleterre le principe de l'égalité devant la loi sert à déguiser jusqu'à un certain point le règne des inégalités sociales; je dis jusqu'à un certain point, car le régime de l'égalité devant la loi ne saurait exister dans toute son inégrifé là où il est loisible au riche, en matière de délits correctionnels, d'échapper à la prison par l'amende, et où les lords ne peuvent étre arrêdés pour dettes. Sous George II, lord Ferrers ayant commis un meurtre, on crut un moment qu'il ne serait pas pendu; mais le roi, qui voulait populariset al dynastie nouvelle qu'il représentait, insista. On pendit conséquemment lord Ferrers, mais avec un crodou de soie! Il est, en outre, à reuratquer que les lords déposent, nou sur leur serment, mais sur leur hon-

N'importel Que l'opinion publique s'accommode des inégalités sociales, c'est certain; et ce qui ne l'est pas moins, c'est qu'elle les considère comme parfaitement compatibles avec la liberté. Milton u'a fait qu'exprimer une idde trèsgénéralement répandue ici, losqu'il a écrit : es îs nous ne sommess pas tous égaux, nous sommes tous libres, également libres, les ordres et la hiérarchie s'accordant très-bien avec la liberté, loin de lui être contraires. • It est juste d'ajouter que Milton, républicain déterminé, a mis ce langage dans la bouche de Satan.

Ajoutez à tout cela les services réels rendus par l'aristocratie, l'activité politique de ses membres, l'initiative que plusieurs d'entre eux s'étudient à prendre dans les questions liées, soit au progrès intellectuel, soit au bien-être matériel des travailleurs.

Voitis bien des raisons, n'est-ce pas, pour expliquer l'ascendant de l'aristocratie anglaise! Mais aucune de ces raisons n'est la raison décisive. L'accumulation de la propriété territoriale entre les mains d'un nombre limité de grandes familles, tel est le vériable pivou antour duquel ourne le système social qui fait de l'Angleterre ce qu'elle est; et M. Bright frappe juste lorsque, voulant ébranler l'édifice de la puissance aristocratique, il s'attaque au mode de tenum des terris-

D'après des évaluations qui me furent fournies, il y a peu d'années, et que j'ai lieu de croire fort exactes, on comptait alors dans la Grande-Bretagne (Angleterre proprement dite et Écosse), 4 millions de familles, comprenant environ 20 millions d'âmes, Or, sur ce nombre, la population agricole était évalue à 1,230,000 familles, réparties comme suite

| Familles de propriétaires ayant chacun envi | ron six fer- |
|---------------------------------------------|--------------|
| miers                                       | 30,000       |
| Familles de fermiers occupant chacun à peu  |              |
| près cinq laboureurs                        | 180,000      |
| Familles cultivant pour leur propre compte  |              |
| des champs, des jardins, de petites fermes  | 140,000      |
| Familles de journaliers travaillant pour le |              |
| compte d'antrui                             | 900,000      |
| Total                                       | 1,250,000    |

Chacune de ces 30,000 propriétés étant, en moyenne, d'environ 600 hectares d'un seul tenant, il en résulte que en 'est pas à plus de 30,000 familles qu'appartenait alors, sinon la totalité, au moins une très-notable partie du sol.

Quant aux fermiers, ce sont des capitalistes plus ou moins

considérables, possédant en hétail, en instruments aratoires, etc., quelque dix livres sterling par acre, et pesant d'un poids énorme sur la masse des journaliers.

La base sur laquelle repose cet échafaudage est le droit de primogéniture, combiné avec le droit de substitution.

Ce n'est pas, comme certaius le croient, que la loi anplaise consacre le droit d'almesse d'une manière absolue. Elle n'interrient qu'eu égard aux successions ab intestat. Lorsqu'un homme meurt sans laisser de testament, ses biens personnels ou mobiliers sont partagés entre tous les enfants de l'un ou de l'autre sexe; mais, quant à ses biens réels (les immedibles), ils sont dévolus par la loi à l'ainé des fils, à l'exclusion de ses frères et seurs.

Du reste, la liberté de tester est entière, et rien n'empeche un proprietaire de faire de sa propriété, pour le temps où il ue sera plus, l'usage qu'il l'igera envenable, à moins qu'il ue s'agisse de terres frappées de substitutions. Seulement, l'usage est en harmonie parfaite avec la loi, et il est rare qu'eu fait de successions immobilières, l'héritier cechsièrement désigné par un testament ne soit pas l'alné. Notez blien que ceci s'applique, non-seulement au fonds, qui appartient à la noblesse, mais encore aux bestiaux, aux instruments aratoires, aux baux, dont se compose la propriété mobilière du fermier. Si ce dernier peut, à la rigneur, déshériter son fils alné, diviser sa fortune, en disposer à sa guise, il est t'he-rare qu'il use de ce d'oil. Comme ses supériens, il veut perpétuer son non, se survivre dans un héritier. Aristocratie de seconde main!

Eli bien! c'est surtout ce mécanisme, complété par le droit de substitution, qui, en conservant la classe des grands propriétaires fonciers, et en mettant obstacle à la division du sol, permet à l'aristocratie anglaise de se maintenir. M. Bright ne s'y trompe pas, et, je le répète, il la vise droit au cœur, lorsqu'il proteste contre le divorce établi, en Augleterre, entre le paysan et la terre.

# CCXXXX

8 janvier 1861

Deux systèmes en présence : petite culture et grande enture.

Jean-Jacques Rousseau a-t-il et raison d'écrire : « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire: Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fui le vrai fondateur de la société civile; que de crimes, de meutres, que de miséres et d'horreurs n'elt point fepargués au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, ett crié à ses semblables : Gardez-vous d'éouter cet imposteur; vous étes perdus si vous ombiez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne? »

Quand Rousseau, d'un cœur ému, traça ces lignes éloquentes, il oublia combien il est nécessaire, dans l'intérêt même du genre humain, que la terre soit divisée pour être cultivée; il ne prit pas garde que nul ne se donnerait la peine de semer s'il m'avait la certitude de moissonner.

Nul doute que la terre ne soit le domaine de l'humanité, comme la lumière du soleil, comme l'air, comme tout ce qui est absolument indispensable à l'existence de l'homme. Mais, d'une part, la lumière et l'air nous sont donnés grautilement par la nature, tandis que la terre veut d'er travaillée; et, d'autre part, la lumière et l'air nous sont donnés en profusion, tandis que la terre est une quantité limitée. Pour qu'elle profite au geure humain, la première condition, c'est que le travail qu'elle requiert ne soit pas troublé ou rendu impossible par les disputes que sa possession, si elle était incretaine, ne manquerait pas de provquer.

La terre diffère aussi de la lumière et de l'air en ce sens qu'elle ne constitue pas, elle, une richesse inépuisable. Loin de là : elle est sujette à se détériorer ; elle se fatigue; elle s'épuise. Que de plaines, en Asie et dans l'Afrique, sont devenues aricles, qui jadis furent fertiles! Que de pays sont des déserts, qui autrefois nourrissaient des populations nombreuses! Même en Europe, l'épuisenueut des forces productives de la terre pourrait devenir un danger, s'il n'était heureusement combattu par l'ardeur de l'intelligence humaine à se pourvoir d'engrais; car cette substance fécondante que nous fournissent certaines lles de l'occan Pacifique, le guano, n'est pas un trésor dont il soit impossible de voir la fin.

La jouissance durable des bienfaits de la terre est donc, pour l'homíne, au prix d'une lutte dans laquelle il faut qu'il triomphe, sous peine de mort; et par conséquent, dès qu'il s'agit d'appropriation du sol, la question qui domine tout est celle de savoir quels sont les arrangements sociaux les plus propres à réaliser ce but souverain : la conservation de la race humaine.

Que les produits de la culture appartiennent à celui dont elle a employé le travail et le capital, on, en d'autres termes, que celui-là soit appelé à recueillir, qui a semé, c'est ce que seuble impérieusement réclamer l'intérêt de l'agriculture; mais cet intérêt exige-t-il qu'à côté et au-dessus du cultivateur, il y ait un seigneur féodal, et que, dans la tenure du sol, la propriété du produit soit distincte de celle du fonds?

La France et l'Angleterre ont donné à ce problème deux solutions, non-seulement différentes, mais absolument contraires.

C'est le premier système que la France s'efforça de faire prévaloir, lorsqu'elle mit la main, en 89, sur les biens du clergé; lorsque, après avoir rempu tant de vastes domaines, elle en vendit à bas prix les lambeaux; lorsque, dans son empressement à faciliter les achats de terre et à précipiter la liquidation de la société féodale, elle créa tout exprès un papier-monnaie; lorsque, enfin, elle écrivit dans le Code : « Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. - Un propriétaire ne pent disposer de plus de la moitié de ses terres si, à défaut d'enfants, il laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle ou maternelle, mais il peut disposer des trois quarts s'il ne laisse d'ascendants que dans une seule ligne. - Les enfants ou leurs descendants succèdent par égales portions et par tête. » Ces dispositions législatives ont mis fin, en France, à la tenure monarchique et féodale des terres; elles ont inauguré le système qui tend a faire de la culture la condition du droit de propriété, qui tend à donner le sol au paysan.

En Angleterre, au contraire, l'opinion publique et la loi se sont unies pour concentrer la propriété du sol entre les mains d'un nombre limité de grandes familles qui ne le possédent ni comme récompense de leur labeur ni comme recompense de leur capital. Quand nu landoreurer meurt, c'est son ils aloé seul qui hérite, soit par la volonté du père, s'il fait un testament, soit conformément à la loi, s'il meurt intestat. Il en résulte que le sol échappe au morcellement; que la classe des opulents propriétaires se maintent, et qu'à côté, an -dessa du cultivateur qui vit du produit de son travail et de l'application de son capital à la culture, il y a le landouver qui vit de la REXTE, que le premier lui paye.

De ces deux procédés, lequel est préférable?

Chacun d'eux a des inconvénients très-graves: l'un, plus particulièrement au point de vne du développement de la ritchesse agricole; l'autre, plus particulièrement, an point de vue de la justice distributive et de la rémunération due au travail.

En France, la multiplication des propriétaires, qui est un bien, a eu pour effet la petite culture, qui est un mal.

En Angleterre, la dégradation du travailleur, qui est un mal, a été le résultat de la grande culture, qui est un bien.

L'association n'offrirait-elle pas un moyen naturel de prendre à chacun de ces deux systèmes ce qu'il a de bon, en écarant ce qu'il a de mauyais?

## CCXXXVI

26 janvier 1834.

La propriété territoriale et les réformes proposées , en Augleterre par II, Bright.

Il était attendu avec grande impatience le discours que M. Bright a prononcé hier dans le Town Hall de Birmingham. Pouvait-il en être autrement? Accusé par le Times d'avoir préché le système de la loi agraire, de nourrir contre l'aristocratie anglaise des pensées de spoliation, de vouloir la division gratuite des propriétés territoriales des riches entre tous les pauvres. M. Bright n'avait opposé jusqu'ici à cette accusation, homicide en Angleterre, qu'un silence stoïque et méprisant; il avait laissé son ami M. Cohden s'élancer seul au plus fort de la mêlée et combattre leur commun combat. Ou'allait-il dire, la première fois qu'il ferait retentir en public les accents de sa sauvage et forte éloquence? En quels termes allait-il répondre, et pour le compte de M. Cobden et pour le sien propre, aux attaques du plus puissant journal qui soit au monde? Mais, surtout, quel remède allait-il demander qu'on appliquât à ces maux de la classe agricole qu'il avait si éoergiquement dénoncés ?

Eh bien, M. Bright a parlé. Et, le dirai-je? sa harangue, quoique applaudie à Birmingham avec passion, a produit sur moi un effet trop semblable à relui du désappointement.

A la partie agressive de ce discours, je n'ai rien à redire,

bien qu'en général la violence ne soit guère de mon goût, parce qu'un orateur, lorsque l'approbation enthousiaste de sou auditoire lui donne de l'aiguillon dans le flanc, n'est pas aussi maître de sa parole qu'un écrivain l'est de sa plume.

Contre le Times, M. Bright a été ce qu'il est toujours : édoquemment terrible. La calonimie dont lai et son ami avaient été l'objet, il l'a repoussée avec un singulier mélange de hauteur dédaigneusse, de colère et d'ironie. Quel formidable usage il a fait de ette figure de rhétorique : la répétition! Lorsque, par allusion à la souveraineté anonyme un Times, il ramène, presque à chaque phrase, en les appliquant au rédacteur en chef du journal en question, ces mois veugeurs : « L'homme au masque (the gentleman in the wassh), » on dirait le marteau tombant sur l'enchume.

Et il n'a pas été moins terrible contre la classe des grands propriétaires du sol (the landowners), lorsqu'il les a représentés en proje à la rage avengle d'acquérir, et incapables de s'élever - dans les questions vitales, celles de la Corn Law, par exemple - à l'intelligence de leurs propres intérêts. Mais où M. Bright a fléchi, c'est dans l'exposé de ses vues en ce qui touche le meilleur mode de tenure des terres. Dire d'une voix retentissante, d'une voix qui va droit au cœur, que la situation du laboureur, en Angleterre, est encore aujourd'hui ce qu'elle était au temps de la féodalité. et qu'il ne peut y avoir que souffrance et misère dans des cabanes hantées par la vermine, où jusqu'à sept et huit personnes dorment entassées; et que dix shillings par semaine constituent un piètre salaire; et que ceux-là se moquent du paysan d'une façon bien cruelle, qui lui recommandent, comme moyen d'atteindre au beau idéal de sa condition, d'élever respectablement une famille nombreuse, de saluer les gens comme il faut, d'alter régulièrement à l'église le dimanche, d'éviter le cabaret, et de se laisser guider au ciel par les jeunes dames de l'endroit agsissant de concert avec le pasteur... oh! certes, rien de mieux. Mais cela suffiti-II! Une vive description de la maladie ne surrait lenir lieu des moyens de guérison.

Or, que propose M. Bright?

En Angleterre, quand un homme meurt sans avoir fait de testament, la loi divise par portions égales entre tous ses enfants sa propriété mobilière: M. Bright demande que cette disposition soit étendue à la propriété territoriale.

En Angleterre, il est loisible au testateur de laisser la terre qu'il possède non-seulement à une personne qui n'est pas encore née, mais à une personne qui peut ne venir au monde que vingt et un ans après la confection du testament: M. Bright demande que le droit de tester ue se puisse exerere qu'en faveur de personnes vivantes.

En Angleterre, l'homme qui vend une propriété terricale et celui qui l'arbète out tant de cheuin à fière pour remonter au titre originaire, et trouvent la transmission de ce geure de richesse gouvernée par des régles si obscures, si incertaines, si difficiles à débrouiller, que, sélon le mot de notre orateur, un autre jugement de Salomon serait, en pareille occurreuce, nécessier: M. Bright demande qu'on en finisse avec les complications législatives qui s'opposent à la mobilisation de la terre.

En tout ceci, M. Bright prouve qu'il ne voit ni d'assez haut ni assez loin.

D'abord, il servirait de peu d'étendre à la propriété territoriale, dans un pays tel que l'Angleterre, la loi du partage égal entre les enfants, pour le cas d'un propriétaire mort intestat. Et la raison en est bien simple : le noubre de ceux qui menrent ici sans laisser de testament est si petit, que ce ne serait vraiment pas la peine. En réalité, le droit de primogéniture, en Angleterre, repose sur l'opinion publique beaucoup plus que sur la loi. Tout propriétaire foncier, en ce pays, brûle de se survivre dans un héritier; de perpétuer son bien dans sa famille en le concentrant sur une seule téte, et d'attacher ainsi à son nom le prestige d'une fortune indivise. C'est' ce désir, universellement répandu, très-réfléchi et profondément enraciné dans les cœurs, que la loi sanctionne, en maintenant, pour les cas - très-rares - où nul testament n'aurait été fait, ce qui aurait eu lieu s'il en avait été fait un. Abolir cette loi et la remplacer par le principe de l'égal partage, en cas de mort ab intestat, ce ne serait pas toucher au but. Tout ce qui résulterait de là probablement, c'est que pour soustraire son héritage à l'action du nonveau principe, tel se bâterait de tester, qui aujourd'hui s'en dispense, sachant bien que ce qu'il néglige de faire, la loi le fera à sa place.

Il est vrai, que si le droit de primogéniture est condamnable, finjuste, il y arrait quelque avantage à lui reitere, an moins, l'appui, l'encouragement, la sanction morale de la loi. Mais l'Angleterre est un pays que gouvernent souveraimement l'insage, la tradition reueu, l'opinion ; et l'avantage dout il s'agit y serait inappréciable, la liberté de tester y restant absolue et l'esprit aristocratique intact.

Pour que le droit de prinogéniture fût réellement supprimé, il taudrait que, comme en France, la loi allat jusqu'à poser, en vue de l'égal partage, des limites à la liberté de tester; et cela, l'audace démocratique de M. Bright ne va nas jusqu'à le proposer.

Quant à renfermer le droit de substitution dans des hornes plus etroites, et à faciliter la vente des propriétés foncières, aud doute que l'une et l'autre procédé ne rentrent dans la catégorie des moyens propres à porter atteinte à la tenure féodale du soil. Mais, d'une part, aucun de ces procédés n'est décisif, et, d'autre part, M. Bright n'a pas explique, en ce qui coucren le second, par que système il entandait sortir des complications qui obstruent, en Angleterre, le transfert des propriétés territoriales.

Quoi qu'il en soit, une chose est claire : c'est que M. Bright envie les pays de petite culture. A-t-il raison? A-t-il tort? Je répondrai à la question, en revenant au point où ie l'ai laissée dans ma dernière lettre.

## CCXXXVII

10 février 1864.

# Considérations théoriques sur la tenure des terres.

La veille même du jour où devait avoir lieu l'ouvertime du Parlement, a plus fort des préoccupations éveillées par la question danoise, alors que chacun se demandait aver anxiété si le premier ministre allait parler le langage de la paix so ucelui de la guerre, le l'innes s'étudiait sauver la Chambre des Communes du reproche d'être une Chambre de landlords, tant s'était prodongé d'échos en échos le son de ces paroles de M. Bright: Daort nu parsax a la tranze!

DROIT à LA TERRE! C'est aussi le cri de Hertzen dans une

lettre qu'il vient d'adresser à Garibaldi. « Ce que le peuple vent, » est-il di dans cette lettre, « et où il v. 30 n'ignore. Vent-il reconquérir sa liberté, son indépendance; rétablir, comme la Pologne, son passé glorieux? Non. Le peuple russe n'a jamais posséde la liberté et n'a jamais perdu son indépendance; il n'a rien à reconquérir, rien à évoquer de son passé brumeux; ce que le passé lui a légué est entré d'ans son sang... La religion sociale du peuple russe, c'est le mont a la tenne.

Et après avoir établi qu'il serait aussi impossible de prendre la terre aux paysans russes que de prendre la mer aux lazaroni, Hertzen ril de cette tête de Médiuse que, sous le nom de puor A LA TRABE, le Times a montrée à l'Angleterre pour l'épouvanter, et il x'etonno ironiquement du bruit qu'out fait les timides coups de cognée que MM. Coblen et Bright out, d'une main mal assurée, portés à l'arbre féodal.

De fait, l'insuffisance manifeste des réformes demandréss par M. Bright ôte beaucoup, il faut bien l'avouer, à la force de ses anathèmes. L'ai déjà indiqué, dans une lettre antérieure, ce que ces réformes, fussent-elles adoptées telles que M. Bright les présente, arriacte de peu décisif : leur insignifiance frappe surtout quand on les rapproche de la nature du mal. Il importe douc, pour les juger, d'avoir sous les yeux un tableau exact de tout ce qui se ratache ici à la tenure des terres, et c'est ce tableau que je me propose de tracer.

Mais auparavant je crois utile de bien établir les principes qui, selon moi, régissent la matière.

Le domaine que l'homme, par le travail, doit conquérir et féconder, — ai-je déjà en occasion de remarquer ailleurs, dans un livre consacré à l'examen du jeu des diverses forces productives, — se divise en trois règnes : le règne animal, qui renferme le bœuf, le monton et le cheval; le règne végétal, qui comprend les légumes, les fruits et le grain; le règne minéral entin, qui comprend la pierre, la houille et les métaux.

Ek bien, si l'on examine de quelle mauière ce domaine doit étre exploité pour fournir de quoi statisfaire le plus amplement possible aux quatre principaux besoins de l'homme : la nourriture, le vétement, le gite, le combastible, on arrivera bien vite à reconnaître que, des trois règes, le plus important est le règue animal. N'est-il pas évident, en eflet, que la clair du besof et celle du moutou constituent la partie véritablement viviliante de notre nourriture, les légunes et les fruits ne suffisant que dans les climats où l'excès de la claelur interdit le travail? N'est-il pas évident, en outre, que c'est avec la laine, le cuir, la peah, les graisses, en un out avec les dépositiles du mouton et du benf que, par l'intermédiaire de l'industrie et du commerce, nous parvenons à nous vétir, à nous meubler, à nous éclairer? Le règne animal pourvoit donc à une partie notable de nos besoins.

Ca n'est pas tout. Tel est l'enchalmement des lois de la mature, que de la prospérité du règne animal dépend celle des deux autres règnes. Pour que l'homme obtienne en quantité croissante des légumes et des grains, ne faut-il pas qu'i nourrises la terre de ce précienx engrais des bestiaux qui contient le principe générateur de la végétation? Pour qu'il tire des carrières et des mines les trésors quis y cachent, pour qu'il en profite, ne lui faut-il pas des chevaux qui transportent la matière de son travail, des beutis et des moutons dont la chair serve à sia subsistance, des bouts et des moutons dont la chair serve à sia subsistance, des bouts et des moutons dont l'enreloppe serve à ses vétements? Supposons deux pass dont l'enreloppe serve à ses vétements? Supposons deux pass dont l'enreloppe

T. IV.

10

tares en terres labourables et 10 hectares seulement en prairies ou păturages, tandis que l'autre aurait 10 hectares ne terres labourables et 50 hectares en prairies : les 10 hectares en terres labourables du second de ces deux pays, recevant l'engrais des bestaux qui peuvent être nourris sur uie étendue de 50 hectares en prairies, produiront plus de grains et de légumes que les 50 hectares de terres labourables qui ne seraient fécondés que par l'engrais de 10 hectares de prairies; et le second des deux pays comparés aura sur le premier l'avantage d'un surcroft de hénétice considérable, non-seulement en viande, en peux, en laines et en cuirs, mais meme en légumes et en grains. D'ot cette onséquence que le meilleur système de culture est celui qui favoris le plus le développement du règne anima.

Ce système est-il celui de la petite culture? Voilà ce que M. Bright aurait di se demander avant de chercher daus des mesures portielles de nature à conduire au morcellement des terres, un remède aux maux et aux abus qui marquent, en ce pays, la féodalité des campagnes.

Ces maux sont très-profonds, à coup sir; ces abus sont très-réels. La vive impression qu'en reçoivent les esprits élevés et les ceurs généreux explique comment des hommes aussi distingués que MM. Thornton et John Squart Mill ont ét amonés à former les yeux sur les obstacles pri oppose aux progrès de l'agriculture le système des exploitations agricoles sur une très-petité échelle. Mais de ce que le régine de la grande culture est attaquable sur heancoup de points, il ne suit pas qui on doive se précipier, tête baissée, dans un régine radicalement contraîre, a aunt d'avoir examiné s'il u'y aurait pas avántage à combiner les deux, de manière à faire marcher de front l'audélioration du sort des paysans et les progrès de l'agriculture, de manière à rédif-

ser Je don't alla 'randa sans appauvrir la terre et l'équiser, de manière enfin à concilier la justice et la science. Car, s'il cialt prouvé, et j'essayerai de le prouver, qu'en fait d'agriculture, division extrême, c'est destruction, ce serait fort and sevrir l'intérêt du peuple que de tendre à multiplier le nombre de propriétaires, sans songer que le principe d'association fournit un moyen d'atteindre à ce qui est un bien en évitant ce qui est un mal.

D'ailleurs, pour peu que l'on considère ici la justice dans son acception la plus haute, la plus générale, on verra qu'elle ne saurait étre détachée de la science. Je l'ai dit et je le répéte : dès qu'il s'agit de tenure de terres, la question qui domine tout est. — j'en demande pardon à l'ean-l'acques celle de savoir quels sont les arrangements sociaux les plus propres à réaliser ce but souverain : la conservation de la race humaine.

## CCXXXVIII

11 février 1864.

Système français de la petite culture; ses inconvénients.

S'il est vrai que le meilleur système de culture est celui qui favorise le plus le développement du règne animal, on en doit conclure que M. Bright tourne le dos à la science agronomique, forsque, saus même prononcer le mot d'association, il pousse au morcellement des terres. Il est bien clair, en effet :

Que l'éducation des bestiaux exige une étendue de terrain déterminée;

Que, sans avances, sans capitaux, on ne peut ni les acheter, ni les entretenir, ni les renouveler;

Que, faute d'avances, on est conduit à les exténuer de travail et à les mal nourrir;

Que dire petite propriété, c'est dire absence de capital; Que le système de la division indéfinie des propriétés tend, par sa nature même, à paralyser le développement du règne animal, vraie source de la richesse agricole;

Que les conséquences nécessaires d'un tel système sont de substituer partout les champs aux prairies; la culture du grain, qui épuise le sol, à l'éducation des troupeaux, dont l'engrais le viville;

Que le partage des propriétés suivant son cours, les champs eux-mêmes arrivent à être rompus, réduits en poussière, jusqu'à ce que la charrue, qui économise les forces humaines, ait fait place à la bêche, qui les use et les détruit.

Larsqu'il a voulu prouver combien avantageuse avait dé d'respèce humaine, considérée dans son ensemble, l'appropriation des terres, M. de Sisunodin il a pas manqué de hier au sentiment de la perpétuité les heureux effets de cette appropriation. Il a montré que, sans la garantie de la perpétuité, jamais l'homme n'aurait entrepris de douner aux marécages un écoulment, d'éberr des digues contre les inondations, de fixer sur les collines la terre qui s'en échappait, de répartir par des canaux d'arrosement des eaux ferlistantes sur les champs que ces mêmes eaux condamaient à la stérillét ji la montré que, pour perfectionner par la culture les plantes, les arbustes et les arbres qui pouvaient lui true les plantes, les arbustes et les arbres qui pouvaient lui être utiles; que pour en changer en quelque sorte l'essence; que, pour amener certains fruits à leur perfection; que, pour renouveler le sol, couvirr la face entière de la campagne d'une végétation abondante et augmenter la force productive de la nature, il avait fallu des travaux faits en vue de l'avenir.

Mais ces travaux précieux, est-il possible qu'on les continue, qu'on en conserve les fruits, là où la petite culture interdit tout ensemble dans les efforts là où le partage du sol par fragments de plus en plus pêtits ôte à son exploitation tout caractère de fixité et remplace les vues d'avenir par l'ardente préoccupation du présent? Quels grands projets d'amélioration, quels savants efforts, attendre d'un propriétaire qui sait qu'après lui son domaine sera partagé entre ses trois, ses quatre, ses cinq enfants, c'est-à-dire mis en lambeaux? Emploiera-t-il beaucoup d'argent, beaucoup de soins à former des prairies? Lui mort, elles seraient rompues. Prendra-t-il la peine de construire un bâtiment au centre de ses possessions? Lui mort, le bâtiment disparait. S'étudiera-t-il à distribuer les cultures suivant la qualité des terrains et l'exposition des lieux? Lui mort, voilà sa carte agronomique en pièces.

Paurer agriculteur, pauere agriculture, a-t-on dit, et in v) a pas à se dissimulter que il où, comme en France, la multiplication des prorelles; que là où, comme en Francé; le partage des successions entraine le morcellement du sol, l'agriculture tombe de toute aécessité entre les mains de paurers agriculteurs. Ou'arrive-l'il? Peu à peu le sol se couvre de haies qui en dévorent une partie; les bornes de séparation, en se multipliant, multiplient les débats ruienux et les procès; ne pouvant vivre au millieu de propriétés qui o'ont pas même la contenance nécessaire pour un batiment, les cultivateurs sont forcés de se reléguer dans des villages d'oi lis ne sauraieut se rendre chaque jour sur le thétatre de leur travait sans fatigue et perte de temps. Ne leur parler pas de méthodes nouvelles : le loisir dit corps est indispensable pour les étudier, la science pour les comprendre, un certain capital pour les appliquer; et oit tout cela manque, il n'y a de dominant que la routine. Est-il besoin d'ajouter que, dans ce système, les économies de travail humain sont impossibles? Vous denandez pourquoi, un homme, tout un homme, est employé à garder une vache? Est-? éest parce que, dans le régime de la petite culture, non corrigée par le principe de l'association, une vache construction de la comme nu trouend.

Le tableau que je viens de tracer n'est-il pas celui de la France agricole? On peut se former une idée des effets du Code civil sur le morcellement du sol par le rapprochement que voici : d'après le tableau cadastral qui se rapporte à l'année 1814, le nombre des familles attachées à l'agriculture en France était alors de 3,805,000, dont 1,401,421 ne possédaient pas chacune plus d'un demi-hectare, tandis qu'aujourd'hui le nombre des familles agricoles, propriétaires du sol, est évalué à plus de cinq millions. Sur ce nombre, on en compte environ deux millions six ceut mille, comprenant à peu près treize millions de personnes, dont le revenu, terme moyen, ne dépasse pas cinquante francs. Encore est-il vrai de dire que la subdivision des terres est jusqu'à un certain point combattue par un mouvement de recomposition résultant, soit d'arrangements entre cohéritiers, soit de ventes, soit de mariages. Sans cela, le sol arriverait à être réduit en poussière.

Et là ne s'arrête pas le mal. Outre que la terre, en France,

se trouve divisée en un très-grand nombre de propriétés microscopiques, chaque propriété, à son tour, se trouve divisée en un très-grand nombre-de petites parcelles. C'est au point que l'on compte, de l'aven de M. John Start Mill, dix fois plus de parcelles que de cotes foncières; et comme it y a deux cotes par propriétaire, il suit de là que chaque propriété se rouppose de vingt fragments situés en vingt endroits différents. Que de temps et que d'engrais perdus; Que de baies et de sentiers prenant la place du sol cultivable! Que de procès en délimitation!

Sí M. Bright lisait les romans, ce que j'ignore, je hui recommanderais volontiers le passage suivant tiré d'un auteur qui habite la campagne, qui l'aime et qui la connaît :

« Ce qu'il v a de joli dans cette propriété de Morand, » dit Joseph, « c'est que c'est tout rassemblé, tout sous la main : votre château est planté là; d'un côté, les bois; de l'autre, la terre labourable; pas un voisin entre deux, pas un petit propriétaire incommode fourré entre vos pièces de blé, pas une chèvre de paysan dans vos haies, pas un troupeau d'oies à travers vos avoines; c'est un avantage, cela. - Oui, » répondit M. Morand; « mais, vois-tu, si j'étais obligé par basard de faire une séparation entre mon bien et celui qui m'est venu de ma femme, les choses iraient tout autrement. Figure-toi que le bien de Louise se trouvait enchevêtré dans le mien. Quand je l'éponsai, je savais bien ce que je faisais. Sa dot n'était pas grosse, mais cela m'allait comme une bague au doigté Pour faucher ses prés, il n'y avait qu'un fossé à sauter; pour serrer ses moissons, il n'y avait pas de chemin de traverse, pas de charrette cassée, pas de bœuf estropié dans les ornières; on allait et venait de mon grenier à son champ, comme de ma chambre à ma cuisine. C'est pourquoi je la pris pour femme, quoique, du reste, son

caractère ne me convint pas et qu'elle m'ait donné un fils malingre et boudeur, qui est tout son portrait. »

Tel est, décrit dans ce style dont le secret appartient à George Sand, un des mille résultats fâcheux de cette division et subdivision des propriétés que consacre, en France, le · Code civil, et dont M. Bright paraît n'apercevoir que les beaux côtés. Sous l'empire de ce régime, les terres de chaque propriétaire, au lieu d'être rassemblées en un même lien, se trouvent éparses et enchevêtrées en plusieurs places différentes, souvent à une très-grande distance les nnes des autres. Pierre possède tant d'arpents dans le domaine de Paul, qui, à son tour, en possède tant dans le domaine de Pierre. C'est la confusion la plus absurde, le pêle-mêle le plus ruineux qui se puissent imaginer. Pour labourer ou moissonner sa terre, il faut passer sur celle du voisin. Les labours se croisent en divers sens, forment des pointes et des haches qui dévorent du terrain et augmentent le travail; Veut-on faucher son pré? c'est un fossé à franchir. Veut-on serrer ses moissons ? e'est un chemin de traverse à parcourir. On comprend, ma foi, que, pour échapper à ces inconvénients, M. Morand ait, en vrai campagnard qu'il était, épousé Louise, au risque d'avoir un fils malingre et boudeur comme sa mère!

Dans le Tableau de la division du sol de la Franc<sup>8</sup>, les terres labourables figurant jour 21,559,151 hectares, et les prés pour 4,834,521 hectares seulement. En d'autres termes, pour féconder une étendue de plus de 20 millions d'hectares, on a, en France, l'engrais fourni par moins de 5 millions d'hectares. Il serait bien extraordinaire que, sous un pareil régime, l'agriculture fitt florissante. Et, des lors, c'est à peine s'il est nécessaire de dire que, cous un pareil régime, la condition du paysan ne saurait être heureuse.

Pour qu'on ne nous accuse pas de matérialisme, commencons d'abord par ce qui se rapporte à la vie intellectuelle des campagnes.

M. Thornton, qui, sons ce titre: Plea for Peasant Proprietors, a écrit un livre remarquable sur les avantages du système de la petite culture, M. Thornton lui-même décrit dans les termes suivants la condition intellectuelle et morale du paysan, là où ce système est en vigneur:

« L'ignorance combinée avec l'amour-propre, un esprit grossier, des mœurs rudes, sont choses naturelles à ceux dont la vie entière est absorbée par un travail purement mannel, et qu'aucun lien tiré des relations sociales n'unit aux classes qui out le loisir et le moven de cultiver leur intelligence. Partout où, comme dans nue grande partie de l'Allemagne, la bourgeoisie réside dans les villes et abandonne les districts ruraux à des travailleurs paysans, ceux-ci, fante de connaître des gens qui leur soient supérieurs, forment leurs idées du beau et du grand sur les habitudes qui leur sont propres, s'y enracinent, et conçoivent une aversion stupide pour les pratiques différentes des leurs. Entièrement livrés aux soucis d'une existeuce toute matérielle, ils vivent dans une ignorance complète des jouissances élevées dont l'homme est capable. Comment viseraient-ils à une élégance dont ils n'ont pas d'exemples? Comment sympathise... raient-ils avec une manière de sentir dont ils n'ont pas la moindre idée? Ils vont dans la vie travaillant sans relâche. et pour ainsi dire hébétés, lenr facon d'agir répondant à qu'il y a de lourd dans leur nature (1). »

Tels sont, décrits par le plus habile, par le plus savant défenseur du système dont il s'agit, les effets que ce système

<sup>(1)</sup> Thornton, a Plea for Peasant Proprietors, p. 183.

produit sur le développement intellectuel et moral de la population agricole. Il comprime l'âme, il émousse l'esprit, il tarit les sommes de la pensée.

Qu'on parcoure la plupart des communes de France, quel spectacle y frappera le regard de l'observateur attentif? Est-ce que l'ignorance où elles sont plongées ne forme pas un lamentable contraste avec les lumières qui de jour en jour pénètrent plus avant dans les villes et dont Paris présente un si écla!aut faisceau? Est-ce que le travail de la ferme n'y fait point une concurrence victorieuse à celui de l'école? Est-ce qu'on ne s'y heurte point à chaque pas au despotisme de la routine, à la tyrannie des préjugés? En 1861, il a été constate que, dans 270,896 cas de mariage, le nombre des mariés qui se sont trouvés ne pas même savoir écrire leur nom s'élevait à 83,905! En ce qui concerne les mariées, le chiffre est plus désastreux encore, il est de 136,447! C'est-à-dire que, dans cette France qui, par sa capitale et ses grandes villes, rayonne sur le monde intellectuel, le nombre des personnes qui se marient sans être capables de tracer leur nom au bas du contrat est de 1 sur 3 pour les hommemet de 1 sur 2 pour les femmes!

Voici d'autres chiffres non moins significatifs. En 1860, sur 294,761 jeunes gens appelés par la conscription, on en

| Qui ne savaient ni lire ni écrire         | 90,373       |
|-------------------------------------------|--------------|
| Qui lisaient et écrivaient très-imparfai- |              |
| tement                                    | 9,142        |
| Qui savaient lire et écrire               | 186,530 (1). |

<sup>(1)</sup> Je tire ces chiffres sur l'état de l'instruction en France d'un excellent livre que M. Frédéric Martin vient de publier en Angleterre sous le titre de The Statesman's l'ear-book. Cet ouvrage répond parfaitement à

Venez donc nous dire, après cela, que le cultivateur pauvre, précisément parce qu'il est pauvre, s'occupe sons relâche de faire valoir chaque ponce du terrain qui est à lui, ne néglige rien, n'oublie rien, ne perd rien, donne à la culture de son champ tous ses soins, toutes ses heures, toute son application, toute sa vie! Qu'importe, si ce qu'il y a de sacrifié dans ce surcroit de travail, c'est le travailleur life même? Que le paysau propriétaire fasse produire à la terre. sur un espace donné, tout ce que, eu égard aux maigres movens dont il dispose, il v a chance de lui faire produire, je le veux bien; mais, encore une fois, qu'importe, s'il est obligé pour cela de se livrer à un labeur sans relâche, qui dévore son temps, épuise ses forces, pétrifie ses facultés, et le rend incapable de tout ce qui serait de nature à élever son intelligence, à élargir l'horizon de ses désirs et de ses pensées? La destinée de l'homme, sur le globe son domaine, est-elle donc celle de la bête de somme? Produire le plus possible avec la moindre dépense possible de forces, là est le progrès.

Dit moins, s'ree lamboau de terre que, faute de ressources suffisantes, le paysan s'épuise cultiver lui rapportait en bien-être un peu de ce qu'il lui coûte en mortelles fatigues! Nom en doutait, qu'on prenne la peine de médier les shiffres qui expriment le passff de la propriété foncière en France. Plus du tiers de son revenun et est absorbé par les inférêts de la dette insertie ou non insertie qui pies sur lel (f). 12 millariset et denii, et les le chiffre qui, en 1850,

son titres car il renferme, sur tous les pays du monde, un trésor de renseignerime qui le rendent Indispensable à quiconque s'occupe des affaires publiques. C'est bien rejement un mannel de l'homme d'Elst. (1) Voyez le livre de M. Baucot (de l'Yonne), initialé Décadence de la France, D. 100.

si j'ai bonne mémoire, représentait, en France, la dette hypothécaire portant intérêt. Or c'est, comme on le pense
bien, sur les petites propriétés que pèse principalement le
fardeau. Les malheureux qu'on décore du nom de propriétaires se sont, pour la plupart, que des sersé de l'usure.
Quand il arrive à un d'eux d'emprunter, veut-on savoir à
melles conditions le Shylock du 'village voisin lui prête?
Dans un projet de banque hypothécaire, dont l'auteur, Isidore Debrie, possède évidemment une graude connaissance
du sigie, on lit.

| α | Un emprunt hypothécaire de 500 fr. exige en frais |  |
|---|---------------------------------------------------|--|
|   | d'actes une dépense de 14 p. 100.                 |  |
| • | Commission à l'intermédiaire 1                    |  |
| • | Intérêt légal 5                                   |  |
| • | Quinze jours de perte d'intérêt pen-              |  |

dant le temps requis pour l'accom-

On de pareils marchés sout possibles, il est clair que l'usurier est maître de la propriété... et du propriétaire.

Envisagerons-nous la question au point de vue de la consommation? D'après la Statistique générale du royaume, officiellement publiée en 1837, — je n'ai pas sous la main de statistique plus récente, — la moyenne de la consommation anunelle de la viande de boucherie, et France, était pour chaque habitant, à cette époque, de 14 kilogge, 38, ce qui revient à une once par joun. Certes, » dit M. saudot (de l'Yonne), « ce serait bien peu; l'mis lorsqu'on voit dans le travali cité quatre-vingt-cinq villes, chef-lieux de département, dont la population totale était de 2,909, 38%, absorber à elles seules 2,284,456 animaux de la race bovine et de la race ovine, sur 3,303,904 que l'ou une dans l'Erance entière; il est bien évitent que la graine amporté des l'anquis ne peut manger de la viande que par hassard (1). \*.

La prospérité du règué végéal dépendant de celle du règue animal, et la production en graîne, devan naurellement diminuer là oi l'engrais manque, il y aurait à s'étonner vraiment si ceux qui ne mangent pas de viande qu'aient beaucoup de pain à manger. Aussi l'auteur cité plus haut ajoute-til: « Plus du tiers des Fraiçais ne mangent que du pain d'orge ou de seigle, et ont pour supplément à une nauvaise nourriture des châtaigues, du mais, du sarrasin, des poumes de terre et des fégunes sees. Dans certains départements, les malheureux mangent même de l'avoine (2), »

On le voit : dans ce qui précède, je n'ai point dissimulée is incanénients du sysème qui partit avoit les sympathies de M. Bright; mais suit-il de là qu'il faille préférer lé sysème que M. Bright a si vivement dénoncé? N'y a-1-il rien à dire en faveur du régime qui, par l'esprit de propriété, conduit le travailleur au sentiment de l'indépendance? sa libireté, son bien-étre, sa dignité morale trouveriels mieux leur compte dans ces pays de grande culture où la teurre des terres est aristocratique, e doi, comme en Angéterre, le sol se divise entre un très-petit nombre d'opulents propriétaires, pour être cultivé, sous un petit nombre de riches fermiers, par des escluves à peau blanche, des instruments

<sup>(1)</sup> Ubi supra, p. 94. (2) Ibid.

aratoires à face humaine? A Dieu ne plaise que telle soit ma conclusion. J'ai montré un côté de la médaille : il me reste à en montrer le revers.

### CCXXXIX

21 février 1864.

Système anglais de la grande culture; ses vices

Je u'ai cherché ni à voiler ni à pallier les iuconvénients du système de la petite culture là où, comme ne France, il n'a point pour correctif le principe, scientifiquement appliqué, de l'association; mais il est juste qu'après avoir dit le nal, je dise le bien, ce qui me sevira de transition naturelle pour aborder l'examen des vices inhérents au système outraire, celui qui est pratiqué en Angleterre et qui a été si mahafroitement défendu contre MM. Bright et Coboleur par le Times, par la Saturday Revieue, par plusieurs des principaux organes de la presse anglaise.

Et d'abord, il faut bien le reconnaître, rien de tel que le soin, l'attention, la vigilance que le paysan-proprietaire appurte dans son exploitation. Il n'a souvent qu'un lambeau de champ, soit; mais il le cultive avec amour; il n'en peut détacher son âme, il se regarde comme marié à la terre. Dans sa petite propriété, pas une trace de négligence, pas un ponce de terrain perdu pour la production. Il n'est pas sugn'à ces terreç de qualité indérieure, dont le capitaiste se delourne avec effroi, que le paysan-propriétaire nu trouve moyen de faire fructilier, à force de soin et de travail. On a dit: • Donnez à un homme un roc, il le changera en jardin. » C'est, sous une forme peu différente, le mot d'Arthur Young : La magie de la propriété change le sible en or.', » S'il est vrai que la petite culture exclut l'adoption des méthodes seientifiques, l'emploi des machines coîteneses, il ext vrai anssi qu'elle conduit, sous l'aiguillon de la nécessité, à la d'éconverte d'excellentes pratiques, que'quetois ignorées dans les grandes ferness, et qu'elle tite de certains produits, ceux de basse-cour par exemple, un parti dont les cultivateurs en grands de doutent à peine.

Et l'ardeur du paysan qui travaille avec la certitude de récolure e qu'il a semé, la comptemos-nous punt reine? Qui ne se rappelle ce qui arriva quand la Révolution française eut rompu et divisé les domaines de l'ancien régime? L'impuision-donnée au travail par l'esprit de propriét fransforma le sol, du jour au lendemain; la production s'accrut rapidement, le progrès fut manifeste. La Flandre, la Suisse, la Norvége, sout des pays de petite culture, et la prospérité agricole dont elles jouissent a fourni à MM. Thoruton et Mill un de leurs plus forst arguments.

En réalité, les résultats de la division du sol ne sont désastreux que lorsque cette division dépasse une certaine limite, que lorsque le sol est haché outre-mesure, émietté.

Tel est certainement le cas dans une partie de la France, Mais, même là, les choses ne sont pas tont à fait ce qu'on les croît ici, en ce sens que la décomposition indéfinie du sel est, après tout, combattue en France par un mouvement de recomposition résultant de circonstances diverses dont les Anglais ne tiennent pas assez compte.

En général, ils s'imaginent que le partage égal de a

succession entre les enfants, après la mort du père, est preserit par la loi française d'une manière péremptoire, absolue. Il n'en est rien. L'article 913 porte : « Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la motifé des bians du tiposponat, s'il ne laisse à son' décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse desux enfants; le quart, s'il en laisse trois oun plus grand nombre. » Done, la loi accorde au père de famille la libre disposition du quart de son blen, s'il a trois enfants ou plus, et jusqu'à la motifé, s'il n'en a qu'un seul. L'égal partage n'est conséquemment pas de rigueur, bien qu'il soit encouragé par l'opinion et par l'usage.

Quant aux prescriptions du Code civil, dans leurs rapports avec la division du sol, il est bien vrai que l'article 826 dit : « Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immembles de la succession : » mais , l'article 827 ajoute : « Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal. » Ainsi, quand l'exercice du droit reconnu aux cohéritiers de demander leur part en nature entraine, au point de vue de la sécine agronomique, des inconvénients graves, c'est moins la faute de la loi que de la façon dont elle est appliquée.

Qu'elle soit toujours mal appliquée, il y aurait exagération à le prétendre. Il est des cas où il n'y a de partagé entre les frères que le prix de la propriété, vendue conformément aux prévisions de l'article 827. Quelquedois, il est convenu à l'amiable qu'un des frères gardera toute la propriété, sauf à se constituer débiteur des autres pour la part qui revient à chacun d'eux. Les frères peuvent aussi posséder et exploiter en commun l'héritage paternel, si bon leur semble : la loi ne les en empéche pas. Tout cela, les partisans de la tenure aristocratique des terres, de ce côté du détroit, ou l'ignorent ou veulent l'ignorer.

Et ils ne semblent pas savoir, non plus, que la possession du sol par cellu qui le cultive développe dans l'homme des qualités précieuses: la frugalité, la prévoyance, l'économie, et surtout ce sentiment de liberté qui est is propre à élever coeur. « Tu auras de la terre, » à écrit M. Michelet, « cela veut dire: tu ne seras point un mercenaire qu'ou prend et qu'on renvoie demain; tu ne seras point ser pour la nour-riture quotidienne: tu seras hibre... Libre l grande parole, qui contient en effet toute dignité humaine: nulle vertu sans la liberté (4). »

Ceci posé, voyons quel est en Angleterre et dans le pays de Galles l'état des choses, en ce qui concerne le droit à la Terre.

En portant à 30,000 le nombre des propriétaires du sol en Angleterre, j'ai suit l'évaluation que je crois la plus exacte, et c'est celle que donne aussi le Morning Star, journal de MM. Bright et Colden. Toutefois, ce chiffre n'a trait of Gliéled. La vérité est que, sur ce point important, la statistique ou se tait ou halbutie, les landlords ayant grand soin de farre de leur nombre un mystère. M. Mac Culloch ne le fixe pas à moins de 200,000, sans s'appuyer sur d'autre preuve que l'opinion du doctear Becke (2). Mais il résulte de ses propres déclarations que, dans ce chiffre, il comprend les propriétaires dont la propriété est d'une valeur annuelle de quarante shillings (3). A ce compte, on conçoit qu'il

<sup>(1)</sup> Le Peuple, p. 38.

<sup>(2)</sup> A descriptive and statistical account of the British Empire, t. I., p. 451.
(3) Ibid.

s'extasie sur lo nombre des mortels heureux auxquels la Providence a ménagé, en Angleterre, les douceurs du sentiment de propriété. Pour peu quo range dans la classe des « landlords » le pauvre diable qui a un petit jardin autour de sa maison, il est clair qu'on peut aller jusqu'à 200,000 « landlords » et même au dels l'Mais la statistique, préseutée de la sorte, ressemble à une mauvaise plaisantérie.

M. Fischel tombe, je crois, dans une exagération contraire lorsqu'il réduit à 17,047 le nombre de propriétaires fonciers (landed proprietor) (1) en Angleterre et dans le pays de Galles. Il appuie cette évaluation sur le recensement de 1851; mais il n'a pas pris garde que les données fournies par cette opération sont en général fort inexactes, attendu qu'il est beaucoup de personnes qui au titre de propriétaire joignant un autre titre, déclarent le second et passent le premier sous silence.

Tout pesé, le chiffre de 30,000 me paraît, je le répète, celui oui s'éloigne le moins de la vérité.

Ce qui est certain, c'est qu'en Augleterre la propriété du sol se trouve accumulée et tend de plus en plus à s'accumater dans quelques mains. « le connais, a dit M. Right dans son discours devant les électeurs à Birmingham, je connais le cas d'un noble personnage qui passe pour avoir un revenu annuel de 120,000 liv. st. (3,000,000 de fr.). Il dépense par an 40,000 liv. st. (1,000,000 de fr.), et les 80,000 liv. st. (2,000,000 de fr.) qui lui reseent, il les emploie à s'arrondir par l'acquisition de tout domaine qui est à vendre. » Les exemples de ce genre abondent. La partic orientale du conté de Susseys, lequel contient 800 milles

<sup>(1)</sup> The English Constitution, by Dr Edward Fischel, p. 60.

carrés, est presque entièrement la propriété de deux « noblemen », le duc de Richmond et lord Leconfield. La ville de Londres, cette ville étonnante par son immensité, appartient à un petit nombre d'hommes; il est tel grand seigneur qui v possède un quartier aussi étendu que la capitale de certains royaumes. L'opulence de la maison Grovesnor brille d'un éclat qui fait pâlir celui du trône, et encore n'est-elle rien en comparaison de ce qu'elle sera à l'expiration des loyers de Belgravia. Les domaines de Dudley, Buccleuch, Brownlow prennent des proportions monstrueuses. L'autre jour, on lisait dans les feuilles publiques que les curatenrs (Guardians) du marquis de Bute, jeune homme de seize ans, avajent dépensé deux millions de livres sterling à améliorer la propriété de la maison de Crichton Mountstuart à Cardiff. On juge quelle doit être la valeur d'une propriété, quand, pour l'améliorer, rien que pour l'améliorer, on dépense cinquante millions de francs!

Pline, philosophe quoique patricien, a dit: Verunque confitentibus, latifundia perdidere Italian. Si ces mots, que cibbon cite avea probation, expriment un fait bien observé; s'il est vrai que ce fut l'existence de domaines trop étendus qui entraina la perte de l'Italie, l'aristocratie anglaise ferait bien de se demander si l'Angleterre ne serait pas d'aventure atteinte de la maladie sociale dont les Gracques roulaient guérir l'empire romain et qui finit par tuer ce grand malade.

## CCXL

22 mars \$864.

#### Le droit de primogéniture en Angleterre.

Vous rappelez-vous la réponse du neveu de Rameau à Diderot, lorsque celui-ci, le rencontrant, lui dit : « Il y a une éternité que je ne vous ai vu... Qu'avez-vous fait » — « Ce que vous, » répond le neveu de Rameau, « moi et tous les autres faisons, du bien, du mal et rien. Et pois j'ai eu faim, et j'ai mangé quand l'occasion s'en est présentée. »

Eh bien, non-seulement le nombre des gens qui mangent quand l'occasion s'en présente est ici considérable, mais il semble augmenter chaque jour. Ainsi qu'un journal anglais en fait amèrement la remarque, la société d'en haut ne peut plus, depuis quelque temps, s'asseoir à un banquet somptueux, sans qu'on vienne aussitôt l'avertir que Lazare est couché devant la porte, - un Lazare qui n'a pas même un chien pour lécher ses plaies. Oni, plus que jamais, on voit, à Londres, cette capitale du monde opulent, la misère frapper à coups redoublés sur ses victimes. « J'ai faim, » tels sont les mots qu'on aperçoit quelquefois tracés avec de la craie sur le pavé, devant un spectre assis contre un mur. « Bah! » disent certains passants repus, « cet homme joue la comédie de la misère; il a façonné son visage à la pâleur. Est-ce que notre loi des pauvres ne tient pas table ouverte? Est-ce qu'il est possible de n'avoir pas de quoi manger, quand le workhouse est là? » Et l'on continue son chemin. Mais le verdict du coroner est là, lui aussi. Et que nous apprend-il, presque, chaque jour, ce verdict fundère? Il nous apprend que l'existence des workhouses n'empéche nullement, dans une ville où coulent les flots du Pactole, des hommes, des femmes, des enfants, de mourir litteralement de faim. Je l'écrirai, cette histoire de la misère, dont les matériaux ne sont, hélast que trop abondants; je l'écrirai, pour qu'elle serve de complément philosophique à l'histoire de la richesse, que j'ai commencée dans vos colonnes, et à laquelle je reviens.

Dans ma dernière lettre, je vous citais des faits qui prouvent avec quelle rapidité et dans quelles monstrueuses proportions l'opulence des grands propriétaires du sol, en Angleterre, tend à s'accroître. Des observateurs moroses prédisent déjà le moment où la population des campagnes ne se composera plus que de deux classes d'hommes : des nobles et des espèces de serfs, et où le pays se trouvera divisé entre un petit nombre de domaines princiers, apanages de familles plus puissantes que celles des ducs et des comtes sous les Plantagenets. Je crois ces craintes fort exagérées; mais ce qui est sûr, c'est que les « Landowners » se montrant de plus en plus disposés à adopter le système des baux fréquemment renouvelés et accordés au plus offrant; ce système, s'il se développait, condnirait par degrés à la disparition de la yeomanry, c'est-à-dire de la classe moyenne agricole.

Mais, avant d'examiner quelles sont les conséquences de l'accaparement du sol, il importe de se bien rendre compte des moyens par lesquels il se maintient.

Le premier consiste dans la consécration du droit de primogéniture.

L'ancienne loi normande (le grand Coutumier) ne reconnaissait ce droit que partiellement. Elle donnait à l'ainé la meilleure part de la succession, mais elle divisait le reste entre les autres enfants. Dans les fles normandes, Jersey, Guernesey, l'ancieune loi a survécu. Seulement, au lien de recevoir la meilleure part, l'ainé n'a que le choix entre des lots égaux. Lorsque Guillaume le Conquérant se fut emparé de l'Angleterre, il se bâta de modifier l'état de choses qui existait alors, et le modifia en faveur des aînés, animé qu'il était du désir d'entourer son trône d'une phalauge serrée de riches familles normandes, capables de servir de rempart à sa dynastie contre l'hostilité des barons de race saxonne. Depuis, l'aristocratie anglaise n'a jamais cessé un seul instant de regarder le droit de primogéniture comme le vraifondement de sa puissance. Et en cela, elle ne s'est pas trompée.

Aix Etats-Unis, le partage égal de la succession entre tous les enfants n'est pas, comme en France, un principe posé dans la loi : le père, aux Etats-Unis, peut, par testament, laiser son bien à qui bon lui semble; mais s'il meur inteata, la idistribe la fortune entre ses enfants, d'après cette supposition qu'il les aimait tous également. En Angletter, rien de semblable. Un houme meurt-il sans testament? Aussitôt, en ce qui concerne ses possessions territoriales, la loi intervient. Dans quel but? Précisément dans le but de faire ce que, selon l'expression de M. Bright, la pistice naturelle réponive, et d'enrichir un des enfants, dussent les autres étre au la réduis à la mière.

Et ce qui est digne d'attention, c'est que le droit de primogéniture ne s'applique ni aux propriétés personnelles, nimême aux propriétés territoriales, lorsque ce sont des filles qui sont appelées à succéder, tant il est vrai que le droit de primogéniture n'est consacré par la loi que comme moyen de perpétuer l'aristocratic.

C'est une question très-controversée que celle de savoir si, en principe, le droit de propriété peut être étendu au delà de celui de disposer de son bien par testament. Qu'il soit loisible à un homme de donner ce dont il ne se prive pas, et de reculer au delà des bornes de sa vie le règne de sa volonté, c'est déjà beaucoup; mais parmi ceux-là mêmes qui considérent le droit de tester comme une suite naturelle ou, plutôt, comme une partie intégrante du droit de propriété, tous ne sont pas prêts à défendre d'une manière aussi vive le droit d'hérédité, en l'absence de dispositions testamentaires qui le sanctionnent. Bentham et beaucoup d'autres publicistes d'un grand poids sont d'avis que. lorsqu'il n'y a d'héritiers ni dans la ligne descendante ni dans la ligne ascendante, la propriété de l'homme mort sans avoirfait de testament doit être dévolue à l'État, John Stuart Mill va plus loin ; il n'hésite pas à dire qu'il peut être utile ou non de reconnaître aux enfants le droit de succéder à leur père, en cas de mort ab intestat, mais que ce n'est point là une conséquence nécessaire du principe de la propriété privée. Et la raison qu'il en donne, c'est que, depuis la disparition de la féodalité, dernière forme historique de la société patriarcale, la propriété a perdu le caractère collectif que lui imprimait la vie familiale et la vie de clan, pour prendre un caractère tout individuel (1). Le droit des enfants à la succession de leur père, quand ce dernier est mort saus disposer de son bien en leur faveur ni en faveur de qui que ce soit, est, selon John Stuart Mill, un droit qui n'a rien

<sup>(</sup>i) Principles of Political Economy, by John Stuart Mill, vol. 1, p. 268-269. Frith edit.

d'absolu, rien d'inhérent au principe de la propriété privée telle qu'elle existe aujourd'hui, et dont il appartient par conséquent à la société de régler l'étondue conformément à son intérêt et aux lois de la raison. « Quelque fortune, » di-il, « qu'un homme ait reue en héritage ou ait acquise, je ne saurais admettre qu'il doive à ses enfants, uniquement parce qu'ils sont ses enfants, de les laisser riches de manière à les dissenser de tout effort... Un prér doit à la société de faire de son enfant un bon citoyen, un membre uite de la commanuaté; et il old à ses enfants de leur assurer, autant qu'il est en son pouvoir, une éducation assez complète, des ressources assez grandes, pour qu'ils puiseure entrer dans la vie avec chance d'y réussir par leurs propres efforts. A cela, tout enfant a droit; mais je ne saurais ad-mettre que, comme tel, il ait droit à davantage (1), »

Voilà comment s'exprime un écrivaiu en qui l'Angleterre de nos jours salue le premier de ses penseurs. Mesurez maintenant la distance qui sépare les idées de M. Mili sur le point en question de celles que résume le droit de primogéniture, entendu et pratiqué comme il l'est en Angleterre!

Quant aux divers effets que produit la mise en action de ce droit, ils sont très-curieux, très-intéressants à analyser. C'est ce que j'essayerai de faire dans ma prochaine lettre.

<sup>(1)</sup> Principles of Political Economy, vol. I, p. 271.

## CCXLI

28 mars 1864.

## Effets du droit de primogéniture.

Les effets du droit légal de primogéniture, en Angleterre, sont très-différents, quoique tous également fâcheux, selon qu'il s'agit de petites ou de grandes fortunes.

Prenons le cas d'un petit propriétaire foncier ayant quatre enfants. S'il meurt intestat, la loi livre à l'alné la totalité de l'héritage. Voilà donc trois des enfants réduits à la misère.

Supposons maintenant que l'homme qui meurt sans avoir fait aucune disposition testamentaire soit un riche landlord, un membre important de l'aristocratie, le résultat sera tout autre. L'ainé des enfants, mis en possession, par la mort de son père, d'une fortune immense, sera capable, nonseulement d'aider ses frères, mais de leur fraver la voie aux emplois, aux honneurs, aux dignités. Représentant d'une puissante maison, il disposera de plusieurs sièges au parlement; il exercera une influence politique considérable; il forcera les ministres à compter avec lui; il obtiendra pour un de ses frères une place lucrative dans l'administration. pour un autre quelque haute dignité dans l'Église; bref, de la concentration même de tout le patrimoine paternel entre ses mains résultera pour lui le pouvoir d'indemniser largement les membres de sa famille, aux dépens du public, ou, du moins, à ses frais. Le comte de Shrewsbury a dans l'Église cinq frères, dont quatre se partagent un revenu annuel de

4,390 liv, st. (107,230 fr.). Un sixième est sergeant at arms dans la Chambre des Lords. Voilà donc le mécanisme de la puissance aristocratique en Angleterre expliqué. A l'ainó des enfants, la terre; à ses frères, les emplois. A l'ainó, la possession du sol; à ses frères, les bénéfices du patronage.

Étonnez-vous, après cela, si le principe de primogéniture, en Angleterre, trouve dans les cadets des partisans aussi fougueux que le sont les ainés eux-mêmes!

Cela durera-t-il? A cet (gard, le doute est pernis. Ou je me trompe fort, on le principe du concours, introduit depuis pen comme motif de préférence dans la distribution des fonctions publiques, est me mine pratiqués sons l'édifier de faristerentie anglaise. Si ce principe du concours, qui va se développant à petit bruit, arrive jamais à prévaloir, adieu la compensation que les ainés ont à offirir aux cadets! Et alors, il est probable qu'on verra se produire en Angleterre ce qui s'est produit en Prance. Le jour où il n'y aura plus que les ainés qui seront intéressés à mainteuri le droit d'àinesse, l'édifice chancellera! Mais le moment n'est pas encore arrivé.

An surplus, s'il advient très-souvent que les cadets des grandes familles soient pourvus, aux frais du public, cela n'est pas absolument de rigueur; et c'est surtout forsque le cas ne se réalise pas ou tarde un peu à se réaliser, qu'il test curieux d'étudic les effets du droit de primogéniture. Elevés dans des idées d'orgueil et des habitudes de luxe, les puines des grandes familles sont naturellement conduits, aussi longtemps que la fortune leur manque, à unir les vices de l'aristocratie à ceux de la pauvreté. Il leur faut, qu'ils aient ou non les moyens de se la procurer honorablement, une vie fashionable. Le caractère de leurs relations les condanne à un gente d'esistence sans rapport avec l'étendue de leurs resonerces. Le monde, les parties de plaisir, la chasse, le jeu, le vin, les femmes sont choses qu'on aime, mais qui coûtent. On s'endette; on s'eccotume à mettre de odé certains scripules qui génent; on preud une maîtresse qu'on trompe et qu'on fiuit par abandonner, faute de pounoir l'épouser sons déroger; et, faute de pouvoir oublier qu'on est le fils d'un nobleman, on oublie quelquefois d'être un honnéte homase.

Nul doute que ce ne soit là un grand mal. Mais, - je erois l'avoir dit déjà dans une précédente lettre et le le répète. - M. Bright, en se bornant à demander que la loi de primogéniture soit abolie, propose un remède dont l'insuffisance est manifeste. On ne doit pas perdre de vue que, si la loi de primogéniture intervient en Angleterre, c'est seulement dans le cas où le propriétaire meurt sans laisser de testament, et ce cas ne se présente que de loin en loin, Usant de la liberté de tester, les grands propriétaires lèguent leurs biens an fils ainé presque toujours, et les petits propriétaires font de même, sans que la loi ait rien à v voir. En réalité, ce qui constitue, en Angleterre, la force du droit d'ainesse, ce n'est pas la loi, c'est l'opinion. Supprimer la première ne suffirait certes pas pour faire disparaître ce qui est la conséqueuce de la seconde. Si la loi cessait de donner à l'ainé l'héritage de celui qui meurt intestat et ne prescrivait que dans ce cas l'égal partage, qu'en résulterait-il? C'est que le nombre de ceux qui négligent aujourd'hui de faire un testament en faveur de l'ainé, parce que la loi rend cette précaution inutile, useraient de la liberté de tester dans le sens du droit d'ainesse, dès que la loi ne serait plus là. Où serait l'avantage? M. Bright répond que ce serait donner la sauction de la loi à ce mui est juste et la

retirer à ce qui ne l'est pas. Théoriquement, oui; mais, pratiquement, il est à craindre que l'effet ne fût inappréciable dans un pays comme celui-ei, où tout est affaire d'opinion.

Îl est vral, cependant, qu'en Amérique, Jefferson ayant réussi à faire abolir par la législature de la Virginie la loi de prinogéniture, qui s'appliquait, ainsi qu'en Angleterre, aux cas de mort ab intestat, et qui avait été jusqu'alors rigidement exécutée, cette abolition exerça une salutaire influence sur l'usage fait de la liberté de tester. Mais M. Bright, qui cite cet exemple, n'aurait pas dà oublier que c'est l'esprit démocratique qui domine en Amérique, tandis que c'est l'esprit contraire qui, en Angleterre, explique la consécration et le mainten du droit d'ainesse. Il faut aux lords de grandes propriétés territoriales pour soutenir l'éclat de leurs maisons et monopoliser le pouvoir politique. Or, l'existence du droit d'ainesse ampéche les grandes propriétés d'être rompues à la mort du père. Là est le grand serret.

Mais si l'alné était un prodigue, s'il contractait des dettes, s'il lui prenait fataisie de vendre telle ou telle partie du bien patrimonial, s'il s'y voyai obligé?... C'est le sentiment de ce danger qui a fait ajouter au droit d'ainesse le droit de substitution (entail), c'est-à-d'ile le droit evorbitant reconnu au propriétaire de léguer son bien à son fils ainé, et, celui-imert, au fils ainé de celui-ih, et ainsi de suite. D'après la loi aujourd'hui en vigueur, il est loisible à chaeun de laisser sa propriété même à des enfants qui peuvent ne venir au monde que vinget et un aus après. En vertu de ce système, le sol, en Angleterre, est immobilisé pour des cinquante, des quatre-vingts, des cent ans; et aussi longtemps que la propriété reste trappée de substitution, elle est inaliénable,

quelque avantageuso que la faculté de la vendre pût être et an public et au propriétaire lui-même. Inutile d'insister sur la nature et la portée d'un semblabe arrangement. Il a pour but manifeste et pour effet certain d'empécher la division des grands domaines, de les reteiri dans les mêmes familles, et, par conséquent, de perpétuer l'aristocratie.

Vainement alléguerait-on en faveur de ce système la nécessité d'ôter à une certaine classe de personnes le pouvoir de se ruiner. La société n'a que faire de protéger contre le résultat naturel de leurs vives on de leurs folies les libertins, les protigues, les hértites dégénérés de quelque nom ancien, ou les trop dignes hértiters d'une fortune acquise par quelque récent intrigue.

# CCXLII

20 mars 1864.

## Les « Settlements ».

Depuis que j'ai abordé le sujet de la tenure aristocratique du sol, chaque jour est venu témoigner de l'importance permanente et de l'à-propos sans cesse renaissant de cette grande question.

Aujourd'hui, par exemple, de quoi se préoccupe ici l'opinion publique? Je jette les yeux sur le *Times*, et j'y lis que les paysans irlandais émigrent en masse. Ne pouvant exporter leurs « landlords », ils s'exportent enx-mêmes. L'étendue de l'Océan n'a rien qui les fasse hésiter. Les tempêtes que son sein recèle n'ont rien qui les épouvaute. L'Amérique, voilà désormais leur terre promise. Arrivéstà, il leur fandra. peut-être, qui sait? se faire chair à canon dans les rangs de l'armée fédérale. Et qu'importe? Une balle tue vite, tandis que la faim tue lentement. Vous demandez où ces hommes puisent la force de fuir la patrie? Ce qu'ils fuient, c'est la faim, c'est l'insupportable et dégradante misère qui naît pour eux de la constitution aristocratique de la propriété; car, bien que l'Irlande soit livrée au régime de la petite culture, là n'est point la principale cause de ses maux. Comme l'Angleterre, et plus cruellement encore que l'Angleterre, l'Irlande est affligée de la maladie du « landlordisme. » En France, du moins, le paysan est maitre de son champ. En Irlande, nou-seulement le paysan n'est pas propriétaire, mais il ne jouit même pas de ce genre de possession dont un bon bail garantit la paisible durée. Il est simple « tenant at will », c'est-à-dire qu'on le renvoie quand on ne veut plus de lui; et, dans la plupart des cas, l'éviction est un arrêt de mort. Et quelle rente écrasante il faut que le paysan irlandais subisse pour chaque lambeau de terre! La population agricole, dans ce pays infortuné, est tellement hors de proportion avec le capital destiné à la faire vivre ; le nombre des affamés qui se disputent, ainsi qu'une proie, le droit de gratter la terre, est si cousidérable, et la concurrence désespérée qu'ils se font rend le propriétaire si complétement maître des conditions, qu'il n'y a pas de limites à l'élévation. de la rente. Le paysan irlandais doit la payer telle qu'on l'exige de lui, dût-il la suer par tous les pores. Sinon, qu'il fasse place nette et aille mourir ailleurs. Mais il est dangereux de compter sur la docilité du désespoir. Celui qui est

menació d'itro tué par la faim s'arue d'un fusil; et opposant la menace à la menace, la terrent p'assessinat à l'éviction, donne bien souvent un meurtre pour dénoûment à un contrat. Dès lors, nulle sécurité pour les propriétes. Le capital s'éffraine, u'ose s'approcher ou s'enfinit, sans que le flot de la population cesses pour cela de monter. La disproportion entre le nombre des bouches à nourrir et les moyens de subsistance augmente avec une rapidité terrible. La concurrence devient de plus en plus forcenée; la rente hausse de plus belle; les engagements subis par nécessité sont violés de plus en plus; les cas d'éviction se multiplient, et aussi... les cas de meurtre. L'effroyable abine va se creusant de jour en jour.

Toilà l'émigration en masse des Irlandais suffissamment expliquée, n'est-ce pas Et certes, il n'y a pas de raison pour que le Times s'en inquièle, tant qu'ello n'in pas au delà de certaines limites. Mais s'il arrivait d'aventure que ces limites fussent dépassées! S'il arrivait que les rangs de la blême armée des travailleurs s'éclaircissent au point de faire que le travail, au lieu d'être, comme anjourd'hui, plus offert que deuanadé, fût plus demandé qu'offert, le « landiordisme » y trouverait-il son compte, et le Times continuerait-il de dire, sur ce ton dégagé qui semble hi coûter peu à prendre: Les l'Indadais s'en vont I Eb liben, hou voyage?

Mais revenons à l'histoire du « landlordisme » dans l'Angleterre proprement dite.

Au nombre des moyens par lesquels les grandes propriétés se maintiennent intactes, il faut placer ce qu'on nomme « settlement », c'est-à-dire l'acte en vertu duquel la personne en possession d'un domaine n'en jouit qu'à titre viager, son ils ainé étant appelé à succéder par voie de substitution.



Le but des « settlements » est de paralyser entre les mains du possesseur l'exercice du droit absolu de propriété; d'empécher par conséquent l'aliénation de son bien, soit en tout, soit en partie, et de mettre de la sorte obstacle à ce que ce bien sorte de la famille.

Ce n'est pas que le pouvoir reconnu par la loi d'immobiliser la terre au moyen des «settlements» soit absolu et illimité; non : la loi veut, au contraire, que tout domainesoit, dans certains cas donnés, suitet à l'aliénation.

Il suffit, par exemple, pour qu'une terre frappée de subsces ordinato puisse être vendue, que le propriétaire usufruiter, — c'est ordinatiement le père, — obtienne à cet effet le consentement de l'héritier qui vient après lui, lequel est en général son fils anté, techniquement nommé le « remainder in tail ». Mais l'opinion et l'usage déjouent en ceci les prévisions de la loi. Elle donne un pouvoir ont ceux à qui elle le donne se croient intéressés à ne point user.

D'un autre côté, il est très-vrai que nul ne peut disposer de son bien de manière à paralyser le droit absoul de profété pour une période de temps plus longue que la vie de la personne ou des personnes existant à l'époque du « sett-ment », en yajoutant un intervalle de vingt et un ans. Telle est la loi. Mais, en fait de domaines settled, voici ce qui se passe. Dès que le fils auquel le domaine est substitué a atteint sa majorité, ou bien lorsqu'il se marie, son père, qui a l'usufruit sa vie durant, et loi-même font les démarches requises pour obtein la propriété absolue; a prês quoi, un nouvel acte de settlement a lieu, le père redevient usufruitier a vie durant, le fils est investi du même titre, et le domaine, qui antérieurement lui était substitué, l'est alors au fils alné qui naîtra de son mariage. Et ainsi de suite. De

tiques, de l'acte par lequel la terre n'est censée soustraite à l'aliénation que pour un temps donné, la possession du sol se perpétue dans les mêmes familles.

Ajoutez à cela qu'il y a nombre de terres tenues en fidicommis, dont la vente, en supposant qu'elle ett lieu, serait mille, faute d'un titre reconnu valable de la part du lideicommissaire. Ce système a du bon sans doute : il met à l'abri de tout accident et de toute fraude la propriété des enfants, celle des femmes; mais, comme on y a souvent recours sans autre but que de lière les mains an propriétaire réel, il en résulte un nouvel obstacle à la mobilisation de la terre.

Quant à la transmission des propriétés, lorsqu'elle est obisible, par combien d'entrares n'est-elle pas génée, sans parler de ce qu'elle rapporte aux gens de loi et de ce qu'elle coûte aux parties contractantes! Souvent, il faut des mois pour se procurer un titre; souvent, des années. Les diverses modifications apportées à l'exercice du droit de propriété en use du maintien des grandes familles font que, la plupart du temps, ce droit est la bouteille à l'enere. L'homme qui veut acheter une terre a tout d'abord à traverser un déchai oil in e peut s'avancer qu'à lichois; et la loi qui règle ce genre de transaction est si obscure, si compliquée, que, selon l'expression de M. Bright, Salomon lui-même serait fort embarrassé d'en veuir à une décision, à moins que ce ne fût celle qu'il passe pour avoir prise dans un cas bien différent.

Aussi est-ee un des abus que MM. Cobden et Bright dénoncent avec le plus de force, quand ils demandent qu'on applique au sol les doctrines de la liberté du commerce, du Free Trade. Malheureusement, il n'est pas sûr que des facilités accordées pour le transfert des propriétés eussenf. l'effet que ces messieurs semblent en attendre. Le mal appelle des remèdes plus héroïques. Ces facilités, les grandes propriétés en poditeraient pour mieux dévoret les petites. Et, en ce qui touche la condition du laboureur, que gage-rait-elle à ce changement partiel? Ce n'est pas en se bornant à déliver la mobilisation du sol de pareilles entrares qu'on mettra le pauvre en état d'acheter ce qu'il est dans l'impossibilité de naver!

I'ai essayé d'expliquer en quoi la constitution aristocratique de la propriété consiste, dans ce pays, et comment elle se maintient : il me reste à montrer les injustices qu'elle couve, les maux qu'elle engendre à côté des services qu'elle peut rendre, et les dangers qui la menacent.

# CCXLIII

31 mars 1864.

# Théorie auginise de la Rente.

Il est jiiste, il est utile, il est nécessaire que celui qui sème ait le droit de recueillir. Mais est-il juste, est-il utile, est-il nécessaire que le droit de recueillir appartienne à celui qui n'a point semé et lui appartienne pour toujours? L'équité, l'intéré général qui en est inséparable, la sécurité que réclament les travaux de l'agriculture, le temps qu'ils exigent, tout se réunit pour prouver que la propriété des produits du sol doit être assurée à qui féconde le sol par l'application de ses capitaux e l'emploi de son travail. Mais la propriété du sol lui-métae peut-elle être d'avance, inconditionnellement, et à jamais, accaparée par quelqueuns, sans dommage pour la race humaine, sans confiscation de son droit? En d'autres termes, n'y a-d-il aucune distinction à faire entre le cultivateur et le landlord?

La réponse à ces questions se présente si naturellement, que, presque à aucune époque et dans aucun pays, le droit de tous à la terre n'a été aliéné en faveur de quelques-uns d'une manière absolue, irrévocable. Presque partout, presque toujours. l'État s'est réservé le pouvoir de régler. de limiter, de tempérer, selon la loi des convenances générales et l'exigence des cas, l'exercice du droit individuel de propriété. Qu'est-ce que la proclamation du principe d'expropriation pour cause d'utilité publique, sinon une affirmation solennelle du droit de tous à la terre? Et quel argument, sur ce point, pourrait valoir celui qui résulte de la construction des chemins de fer? Vainement objecterait-on la condition de l'indemnité : dès que l'acceptation d'une indemnité devient obligatoire, le droit individuel de propriété cesse d'être absolu ; c'est l'État qui est reconna propriétaire du sol, en tant que sol. Et les lois sur l'hérédité, les lois sur les testaments, n'impliquent-elles pas le principe de la propriété par l'État, comme représentant de la société tout entière? Mais à quoi bon insister? On n'a que faire de prouver l'évidence! Même en Angleterre, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, nul, légalement et strictement parlant, n'a sur une partie quelconque du sol un droit individuel de propriété. Seul, l'État est cousidéré, en principe, comme propriétaire absolu de la terre. Les citovens sont de simples

occupants à des titres divers. Ils sont cefisés avoir l'usage, non la proprieté; le dominium utile, non le dominium directuma. A cet égard, Blackstone s'exprine comme Edouard Coke; nul doute possible; et ce fait que la pratique ne répoud guère au principe laisse subsister l'importance sociale du droit ainsi mis en réserve.

John Staart Mill a certainement bien raison de dire: « C'est déja un privilége que de jouir, à l'exclusion d'autrui, d'une portion du common patrimoine. Si grande que soit la quantité de propriétés mobilières qu'un homme peut se procurer par son travail, un autre homme peut tonjours, en employant les mêmes moyens, arriver au même résultat; mais, en matière de propriétés territoriales, il n'en va pas de la sorte : qu'onque posséde une terre en prive, par cela seul, quelque autre personne. Un tel privilége ou monopole es saurait se justifier que comme un mal nécessaire; il devient une injustice, des qu'il est poussé au point de ne pouvoir engendrer le bien qui doit servir de compensation à ce mai (1). »

Voyons si c'est là une épreuve dont les *landlords*, ou possesseurs du sol en Angleterre, aieut chance de sortir victorieux.

Ce qui constitue leur richesse, c'est la rente. Qu'est-eq que la rente? D'où tiret-telle son origine? Quelle est la loi de son accroissement progressif? Voilà ce dont la est indispensable de se rendre bien compte, si l'on veut se faire une juste idée du développement prodigieux et continu de l'opulence des landfords.

La loi de l'origine et de l'accroissement progressif de la rente, telle qu'elle est aujourd'hui généralement admise, fut

<sup>(4)</sup> Principles of Political Economy, by John Stuart Mill, t. 1, p. 287.

donnée pour la première fois en 1801 par le docteur James Anderson dans un livre initulé : « Récréations en agricullure. » On n'y lit pas alors gramde attention; et la question 
sommeil a jusque en 1815, époque à laquelle elle fut reprise 
très-assament dévelopée dans deux ouvrages qui firent 
du bruit : l'un par un avocat nommé West, et l'autre par le 
celèbre Malthus. Le titre du premier de ces deux ouvrages 
était : « Essai de l'application du capital à la terre, a 
Le second avait pour titre : « Recherches sur la nature et 
le progrès de la rente. » Puis vint, en 1817, une brochure dans laquelle Ricardo exposait d'une manière compète la théorie qu'avait émies, au commencement du siècle, 
James Anderson, et qui a été, depuis, adoptée par le 
monde des économistes.

Pour qu'un cultivateur ait intérêt à confier son capital à la terre, il fant que dans la valeur du produit total il puisse trouver le remboursement de toutes ses avances, et, en outre, les profits ordinaires du commerce; car, sans cela, il est clair qu'il chercherait dans une autre branche d'industrie un emploi plus fructueux de son capital et de son activité.

De là cette conséquence, qu'il est une limite au-dessous de laquelle les prix ne sauraient descendre, sans que la production s'arrête. Mais si les prix ne peuvent fornt bien s'élever au-dessous de cette limite, ils peuvent fort bien s'élever au-dessus, de telle sorte qu'il y ait un excédant. C'est cet excédant qui, lorsque le propriétaire a le pouvoir de se l'approprier, constitue ce qu'on nomme la rente.

Ce pouvoir, le propriétaire le possède-t-il toujours? Non. Et dans quel cas le possède-t-il? Seulement dans le cas où sa terre est d'une qualité supérieure à d'autres terres mises aussi en culture.

En effet, le cultivateur de la terre qui est d'une qualité inférieure on, ce qui revient au même, moins avantageusement située eu égard aux frais de transport, doit forcément vendre ses produits à un taux qui lui permette, et de rentrer dans le remboursement de ses avances, et de réaliser les profits ordinaires du commerce. C'est donc le taux auquel il est forcé de vendre ses produits qui devient le taux régulateur, puisqu'il ne saurait y avoir deux prix au marché. En d'autres termes, si, toutes choses égales pour ce qui est du travail mis en mouvement et du capital dépensé, le cultivateur d'une terre nº 1 lui fait produire cent quarts de froment, tandis que le cultivateur de la terre nº 2 n'en obtient que quatre-vingt-dix, le premier vendra au même taux que le second. Il restera donc au premier, en sus du remboursement de ses avances et des profits ordinaires du commerce, la valeur de dix quarts de froment, que le propriétaire ne manquera pas de réclamer et pourra réclamer avec succès, parce que, en cas de refus, il n'aurait pas de peine à trouver un autre capitaliste prét à renoncer, pour avoir la préférence, à ce qui n'est qu'un excédant de profits et ne lui impose pas un sacrifice ruineux. Voilà comment la rente prend naissance.

Que si maintenant la population s'accroit au point qu'il faille mettre en culture une terre inférieure en qualité au n° 2 et ne produisant, par exemple, que quatre-vingts quarts de froment par l'emploi du même travail et du même capital qui en font produire quatre-vingt-dax ha terre n° 2 et cent à la terre n° 4, le taux régulateur dut prix de vente sera celui qui doit mettre le cultivateur de la terre n° 3 en état de remuplacer son capital et d'en tiere un profit égal à celui qu'offrent les autres branches d'industrie. Les cultivateurs des terres n° 1 et 2 vendant à ce prix, le precultivateurs des terres n° 1 et 2 vendant à ce prix, le precultivateurs des terres n° 1 et 2 vendant à ce prix, le pre-

mier aura un surplus de dix. Le premier sera donc amené à payer une rente double, et le second, qui n'eu payait pas, en payera une, le cultivateur de la terre nº 3 ne payant rien jusqu'à ce qu'une terre de qualité encore inférieure, une terre nº 4, soit mise en culture. Et ainsi de suite.

Vous le voyez, à mesure que la population augmente, il inut que les moyens correspondants le subsistance soient demandés à des qualités de terre de plus en plus inférieures; et à mesure que la culture s'étend à des terres de qualité inférieure, la rente des terres de qualité supérieure monte, monte, monte toujours. C'est-à-dire qu'un accroissement désordonné de la population, source de misère pour l'ensemble de la société, se trouve être pour le landford une manière frappante dans quelles proportions le revenu annuel de la propriété s'est élevé en Angétetre, y compris-le pays de Galles, depuis 1800 jusqu'en 1852 ;

| Années. | Rente.     |          |
|---------|------------|----------|
| 1800    | 22,500,000 | liv. st. |
| 1806    | 25,908,207 | -        |
| 1810    | 29,503,074 | _        |
| 1815    | 84,280,462 |          |
| 1843    | 40,167,089 |          |
| 1832    | 41,118,329 |          |

Ainsi, de 1800 à 1852, le revenu territorial des landlords aurait presque doublé!

Il est vrai que, dans ces rapprochements, il faut tenir compte des variations qu'a subies la valeur de l'argent. Prenons donc une table où les déductions voulues aient été faites, celle dans laquelle Mac Gulloch compare les années 484-45 et 1854-52. Elle nous apprend que la somme totale des rentes payées aux landlords s'élevait, pour l'Angleterre et le pays de Galles, a 30,897-141 bir. st. en 1814-815, et à 44,118,329 en 1851-1882, de sorte que, dans l'intervalle d'un petit nombre d'années, l'accroissement a de de 10,290,913 liv. st., ou 283 millions de francs.

Or, remarquez bien que ces chiffres me sont fournis par Mac Culloch (1), l'avocat le plus ardent et le plus systématique du landlordisme. Convenons-en : ce sont d'heureux mortels que ceux à qui « le bien vient en dormant! »

# CCXLIV

26 avril 1864.

## Obstacles à la mobilisation du sol en Angieterre.

L'idée de rendre la vente de la terre aussi facile que celle d'une montre, et un titre de propriété foncière aussi simple, aussi clair, aussi aisément négociable qu'un titre de s'était imposée à l'attention de la législature. Un bill ayant pour objet de la réaliser fut présenté en 1850 par le gou-ernement de lord Derby, et si ce bill fut rejeté, in 'en

A descriptive and statistical account of the British Empire. T. I, pp. 587 et 558.

fut pas de même de celui que proposa en 1862 le lord chancelier actuel, lord Westbury.

Assimiler la possession de la terre à celle d'une rente sur l'Etat; faire que tout donaine puisse être vendu ou hypothéqué, absolument comme si le propriétaire avait son non inscrit sur les livres du gouverneur et de la compagnie de la Banque d'Angleterre; ouvrir carrière, en un mot, à la liberté du vendeur, en levant tous les doutes possibles sur la valeur de son tire, sur la réalité de son droit, et un garantissant de la sorte la sécurité de l'acheteur, tel était le but de lord Westbury.

Pour l'atteindre, il proposa l'adoption d'un moyen bien simple : l'établissement d'un registre public où les titres de propriété seraient inscrits de manière à faire foi.

Le bill qui établissait ce registre fut voté en 1862; mais, au lieu de lui donner un caractère coercitif, ainsi que l'auraient voulu des esprits logiques et clairvoyants, on décida que chacun pourrait à son gré user ou n'user pas des avantages qu'il offrait. Là, - jusqu'à ce jour du moins, - a été l'écueil. Personne ou presque personne n'a profité des facilités si libéralement mises à la portée de tous. Le nombre des demandes d'enregistrement n'a pas dépassé 65, et le nombre des titres enregistrés s'est à peine élevé à 11. Il est arrivé, chose étrange, que les propriétaires, auxquels la loi donnait le moyen d'ajouter à leur liberté d'action, d'accroître leur pouvoir individuel, d'augmenter la valeur de leur bien en le rendant parfaitement disponible, et d'affermir leur droit en le faisant passer de la région des ténèbres à celle du grand jour, ont préféré rester comme emprisonnés dans un régime où tout n'est qu'entrave et obscurité.

Est-ce donc que le bill de 1862 est mort avant d'avoir vécu ? Et n'y a-t-il plus qu'à l'enterrer ? C'est l'avis de lord Chelmsford, par qui l'oraison funètre de ce malheureux bill a été prononcée dans la séance de jeudi dernier. Mais pour qu'un père commande les finérailles de son enfant, il faut que le cœur de celui-ci ait bien réellement cessé de battre, que ses paquières soient bien réellement fermées. Lord Westbury, comme on devait s'y attendre, a donc déclaré qu'il ne partageait pas l'opinion de lord Chelmsford sur la carvaité du cas. et il en a donné d'excellentes raisons.

Vous souvenez-vous de cette fantastique histoire arabe de Sindhad et du Vieux de la mer? Sindhad s'était endormi. Survint un monstre marin, très-laid, très-lourd, qui, passant ses jambes autour du cou de l'imprudent dormeur, ne voulut plus le quitter. Sindbad éprouvait-il le besoin de s'asseoir, le monstre, lui, avait envie de marcher, Sindbad se sentaitil frais et dispos, le monstre tombait en léthargie. Eli bien, les propriétaires de terres, en ce pays, ont leur monstre marin à porter, eux aussi, et c'est le « solicitor », l'homme de loi. N'est-ce pas l'homme de loi qui rédige leurs contrats de mariage, lui qui a la main sur la clef de leurs coffres, lui qui est leur inévitable conseiller, lui qu'ils subissent comme le dépositaire obligé de tous leurs secrets? S'il chemine, il faut qu'ils cheminent; s'il s'arrête, il faut qu'ils s'arrêtent. Il ferait beau vraiment approuver ce qu'il censure, accepter ce qu'il repousse et les voir applaudir à des réformes qui ne sont pas selon son cœur!

Il était conséquemment impossible que le succès immédiat de la réforme de 1862 ne dépendit pas de l'appui qu'elle rencontrerait chez les hommes de loi; et quelle chance y avait-il que cet anoni fût obtenu?

Si l'homme de loi, ici, était payé en proportion de son travail et de sa responsabilité, an lieu de l'être en proportion de la longueur et de la multiplicité des actes qu'il a charge de préparer, ce serait à merveille. Mais, par malheur, la rénumération du « solicitor » en Angleterre repose, ainsi que l'a fait remarquer lord Wesbury, sur les faux principes qui amenèrent autrefois la législature à fixer un arif pour le salaire des artisans et les profits du commerce. Sous l'euipire du système actuel, en ce qui touche les émoluments de l'homme de loi, il lui est commandé, sons peine d'avoir à jelone, de rendre les trausactions, dont il est l'agent nécessaire, aussi difficiles, aussi obscures, aussi compliquées que possible. S'il pêche en eau trouble, c'est autant la fante de la loi une la seune.

Et qu'en résulte-t-il? Que le droit de propriété est comme enseveli sous une montagne de parchemins tout noirs d'un jargon inintelligible et sur lesquels nul n'apposa jamais sa signature avec une idée tant soit peu claire de ce qu'il signait. Le lord chancelier l'a dit avec raison : l'invention de l'imprimerie, qui a éclairé tant de branches du savoir humain, s'est arrêtée à la porte du ténébreux domaine de l'homme de loi. Beaucoup de mystères ont été pénétrés, mais non ceux dont il est le gardieu et dont il vit, de sorte que ces mots de l'Écriture se sont trouvés vérifiés à la lettre : « L'homme de loi tient les clefs de la science et fait peser sur les hommes des fardeaux difficiles à porter. » Que vous semble de cette question adressée par lord Westbury à ses collègues de la Chambre haute : « J'en appelle à Vos Seigneuries : est-il un seul de vous qui sache quoi que ce soit concernant son titre à la propriété de ses domaines? »

Ne voilà-t-il pas, Monsieur, un bel état de choses? Mais qu'importe aux landiords? Le principal inconvénient que présente l'extrème complication du système actuel est d'arrèter la mobilisation de la propriété foncière, et si cet inconvénient est énorme pour le public eu général, il se transforme en avantage pour l'aristocratie territoriale, que cette mobilisation ne tarderait pas à mettre en pièces. La difficulté de vendre et d'hypothéquer, dont les landlords peuvent souffiri comme individus en certaines circonstances, leur profite comme classe. Elle contribue à assurer la possession du sol à un petit nombre de grandes familles. Voilà ce qu'on sent d'instinct dans l'aristocratic yoilà ce que explique en partie le peu d'empressement que les propriétaires de quelque importance ont mis à enregistrer leurs titres, et voilà ce que lord Westbury n'a pas jugé à propos de dire. Il a mieux aimé attribuer l'insuccès du bill de 1862 à l'espèce de peur irréfléchie qu'inspire tout ce qui est nouveau et à l'opposition des hommes de loi, ennemis naturels de tout ce qui util multipliére les transactions.

Je hii dois, du reste, cette justice d'ajonter qu'il a annoncé l'intention de proposer un chaugement radical dans les bases sur lesquelles repose aujourd'hui le système de réumnération des hommes de loi. A la bonne heurel ce serait prendre le taureau par les corues. Il n'est pas d'abus, après tout, qui soit d'essence immortelle.

Ceci me rappelle que je n'ai pas, à propos de l'histoire de Sidhaba, complété la ciation. Le pauvre marchan de Bagdad fut longtemps, bien longtemps, tourmenté par le monstre qui était à cheval sur ses épaules, et cela parce qu'il était à cheval sur sess épaules, et cela parce qu'il était figuré que l'alfratux incabe était un seprit, une chose mystérieuse, un démon impossible à vaincre et à tuer. Un jour cependant cette idée lui vint que, puisque le monstre avait un crâne, ce crâne pouvait être brisé. Là-dessus, il imagina d'eniver son persécuteur et lui briss le crâne à coups de pierre. C'était bien simple, n'est-ce pas? Pour se débarrasser du monstre, il avait suffi que Sindhad se débarras-tel drout d'une idée fausse, savoir que le monstre était immortel.

### CCXLV

28 avril 1864.

#### En fait d'aristocraties, quelle est la bonne?

Je vous ai donné dernièrement des chiffres qui montrent d'une manière frappante dans quelle rapide progression s'accroît la richesse des « landdords ». Depuis, J'ai continue mes recherches, et, de renseignements puisés à une source officielle, l'Indand Revenue office, il résulte qu'en 1861-1862 le revenu net payé annuellement par le sol à ses propriétaires ne s'élevait pas à moins de 54,678,412 liv. st., ou 1,366,960,300 francs.

Or, si l'on considère que, dans le budget présenté le 15 avril 1863 par le clancelier de l'Échiquier, les recettes du Royaume-Uni sont évaluées, pour l'aunée financière ûnissant le 31 mars 1864, à 68,280,000 liv. st., on 1,707,000,000 de france, on verra qu'avec le seul produit de la rente, l'État pourrait presque entièrement pourvoir aux dépenses publiquées et se passer presque d'impôts!

Où s'arrêtera cette accumulation de richesses? Il est clair que la découverte de nouvelles méthodes scientifiques et l'application à l'agriculture de machines nouvelles tendent à augmenter indéfiniment l'opulence, et, par suite, la puissance sociale des propriétaires du sol. Dans une lettre écrite au Morning Star par M. James E. Thorold Rogers, auteur d'un savant travail présenté à la Société de statistique, je

lis que le sol en Angleterre produit huit fois plus qu'an scirième siècle, et que la rente des forces naturelles du sol s'est acerne de 1 à 80, tandis que le prix nominal du blé s'est acern sealement de 1 à 12 et celui du travail de 1 à 8 on 10. Il est triès-vari que les progrès de l'agriculture sont sérieusement entravés dans ce pays par la pratique des baux résilables à Volonté, pratique introduite dans le but de rendre le propriétaire maître des votes du fermier; mais ce sacrifice de l'intérêt agricole à l'intérêt politique n'empéche pas que des améliorations graduelles n'aient lien, que les frais de production ne diminuent, et que la rente ne s'accroisse.

Que si, maintenant, on demande sur quoi se fonde la légiminté de l'énorme tribut que les « landlords » lèvent ainsi sur la sociétée, la réponse, j'en ai peur, ne sera pas facile. Que représente la rente? La rémunération du travail? Non, puisque ceux qui la reçoivent ne mettent janais la main à la clarrue. L'initéré! du capital employé à la culture? Non, puisque ce capital est avancé par le cultivatenr. Le prix des améliorations effectuées? Non, puisque l'argent dépensé en améliorations effectuées? Non, puisque l'argent dépensé en améliorations par les « landlords » est comparativement fort peu de chose, lorsqu'il y en a de réellement dépensé. Que représente donc la rente? Elle représente l'ancien droit de conquète, la division du patrimoine commun opérée jadis par la force, Chandon en fait à quelques-uns de ce qui n'a cessé d'être considéré en principe comme la propriété de loss.

C'est une étrange et dangereuse erreur que celle qui consiste à confondre la propriété absolue du sol lui-même aver la propriété des produits qu'on eu tire par l'emploi du eapital et l'action du travail. Il est de la plus haute importance et il est de toute justice que la propriété des produits de la El toutefois il y aurati iniquité flagrante à abolir ce système sans indemniser amplement eure ne faveur de qui société a permis qu'il s'établit et subsistât. Ce serait fouler brutalement aux pieds le respect dù aux transactions faites en vue de son maniten; ce serait passer l'éponge sur des contrats conclus sous l'empire de règles sanctionnées à tort ou à raison, mais enfin sanctionnées par le corps social tout entier; ce serait violer la foi ubilitiue.

Ceci bien entendu, la question est de savoir, d'abord pourquoi une réforme est nécessaire, et ensuite dans quel sens, de quelle manière, conformément à quels principes, elle devrait être tentée.

A entendre certaines gens, l'existence d'une opulente aristocratie dans un pays a cela de bon, qu'elle y élève le niveau de la vie sociale, qu'elle y répand la passion des arts, qu'elle y entretient, avec l'amour du luxe, le culte de l'élégance et le goût des plaisirs délicats. Ce serait à merveille, si la satisfaction de besoins très-réels n'était pas sacrifiée de la sorte à la poursuite de besoins souvent artificiels et imaginaires; si l'extrême richesse des uns n'avait point pour corollaire l'extrême pauvreté des autres; si l'élégance raffinée des habitudes et la culture de l'esprit, en haut, ne répondaient pas, en bas, à des habitudes de grossièreté, à l'ignorance, à l'abrutissement. Que vient-on nous parler d'assurer à un petit nombre d'heureux mortels la possession du commun héritage, pour qu'ils soient par là mis à même d'encourager les progrès de la civilisation en la faisaut tributaire de leurs jouissances? En quoi la masse de la société profite-t-elle des raffinements dont se vante l'aristocraite? Quel bénéfice intellectuel ou moral rapportent à tant de uniheureux qui sont en peine de leur nourriture et de leur gite, les objets précieux, les belles statues, les peintures exquises, qu'elle emprisonne dans ses palais ou exile dans ses maisons de campagne? Nul doute qu'une aristocraite oujenten ne fournisse aux productions de l'art et de l'industrie des consommateurs empressés; mais une société de travailleurs qui, pour avoir de riches clients, commence par edépositler en leur faveur, ne resemble pas mal à un narchand qui donnerait de l'arquet à ses pratiques pour les metre en état de lui arbette ses marchandises.

Dans le livre où il se pose plus spécialement comme l'avocat-de l'aristocratie (1), M. Mac Culloch dit : « C'est à ceux qui, des rangs inférieurs de la société, sont parrenus à en atteindre les hauteurs, que l'humanité est redevable de alphquart des inventions et amélorations qui ont si fort étendu l'empire de l'esprit sur la matière et tant ajouté à la somme du bonheur humain. Si les grandés fortunes étaient divisées, si le niveau de l'opulence était aibasée, le stimulant de l'inégalité venant à manquer on se trouvant beaucoup affaibli, il y surrait moins d'émulation, et la société se rapprocherait d'un état stalfonnaire. »

Ce n'est certes point là ce que nous apprend l'histoire. Ce qu'elle nous apprend, au contraire, c'est que les grands génies dont l'humanité s'honore out été dirigés par de tout autres mobiles que la 'cupidité, la vanité du rang, la soif des titres, et ce que M. Mac Calloch appelle e les timulant de l'inégalité ». Ce qui à domé au monde des hommes tels que Secrate, Platon, Aristoic, Tacité, Dante, Galifée, Ra-

<sup>(1)</sup> Succession to property.

EN FAIT D'ARISTOCRATIES, QUELLE EST LA BONNE? phaël, Leibnitz, Descartes, Schiller, Molière, Shakspeare, Watt, Newton, Pascal, etc., c'est la passion de la vérité, c'est l'amour désintéressé de l'art ou de la science, c'est le bonheur intime qu'on éprouve à exercer ses facultés et à suivre la loi de ses aptitudes. Le « stimulant de l'inégalité » n'a d'action, comme mobile, que pour la formation d'aristocraties artificielles; il n'entre pour rien dans la formation de l'aristocratie véritable, celle qui se compose des grands philosophes, des grands poêtes, des grands artistes, des grands inventeurs, de tous ceux qui contribuent réellement à élever le niveau de l'humanité. Gœthe était homme de cour; mais ce ne fut pas l'homme de cour qui, dans lui, écrivit Faust. Bacon passe pour avoir trop aimé l'argent et préféré les honneurs à l'honneur; mais alors même que cette accusation, aujourd'hui déclarée injuste par de bons esprits, serait fondée, il est bien certain que ce ne fut pas l'apreté du gain et une vanité vulgaire qui rendirent Bacon capable de composer le Novum Organum. Ceux-là se font une singulière idée du génie, vraiment, qui le supposent asservi à des appétits misérables. Le représenter tel, c'est le calomnier.

#### CCXLVI

98 mai 1864.

### Pouvoir politique de l'aristocratie en Angieterre.

A mesure que j'avance dans le travail auquel vous avez accordé l'hospitalité de vos colonnes, chaque jour quelque dait nouveau vient mettre en lumière les abus inhérents à la constitution aristocratique de la propriété en Angleterre.

Parmi ces abus figure la concentration du pouvoir politique aux mains d'une elasse particulière.

Ne vous étounez pas si la Chambre des Communes vient de repousser à une grande majorité la proposition de M. Baines relative à l'extension du suffrage électoral. Ne vous étonnez pas si elle a fermé son oreille et son cœur aux adjurations éloquentes de M. Glastone. Est-eq ne, dans la distribution des pouvoirs, la Chambre des Communes représente bien reclement l'élément populaire? Elle ne représente même pas l'élément bourgeois. Qu'on regarde à sa composition : la Chambre des Communes est aristocratique par essence; elle est, en réalité, à la Chambre des Lords ce que, dans les familles dominantes, les cadets sont aux ainés.

Voiei, d'après un tableau que j'emprunte de l'ouvrage du docteur Édouard Fischel (1), comment la Chambre des Communes était composée en 1789; elle contenait :

(I) P. 428 de la traduction anglaise.

POUVOIR POLITIQUE DE L'ARISTOCRATIE ANGLAISE 339

216 pairs irlandais et fils de pairs anglais;
190 squires;

50 officiers appartenant, soit à l'armée, soit à la ma-

35 membres tenant de près à la Compagnie des Indes; 36 hommes de loi ;

34 marchands.

558.

Et aujourd'hui, après ce bill de réforme dont on a fait tant de bruit, comment la Chambre des Communes est-elle composée?

Vous savez qu'en Angleterre les fils des lords reçoivent, du vivant de leurs pères, des titres qu'on appelle titres de courtoisie; c'est ainsi que les fils ainés des dues, des marquis, des comtes, des vicontes, portent le deuxième nom du père avec le titre inférient, tandis que les fils cades des dues et marquis font précéder leur nom de famille du titre de lord, les fils cades des comtes et vicontes de même que les fils de barons oremant le titre d'hororable.

Vous savez aussi que ceux des pairs irlandais qui ne font point partie de la Chambre des Lords peuvent être nommés membres de la Chambre des Communes.

Ceci posé, combieu croyez-vous que la Chambre des Communes actuelle renferme de noms décorés d'un titre nobiliaire?

Parmi les membres, dont le nombre s'élève en tout à 658, je trouve 71 baronnets, 34 lords, 7 vicomtes, 4 comtes, 2 barons, 1 marquis et 47 membres ayant le titre d'honoroble.

Je ne compte pas les chevaliers bacheliers (knight bachelors), quoiqu'ils aient, comme les baronnets, le titre de sir, parce que ce titre, en ce qui les roncerne, n'est pas héréditaire. Le ne compte pas non plus ceux qui on salue de la quaflicacion de right honoroide, parce que cette qualification s'attache à l'exercice de certaines hautes fonctions, et peut conséquemment être conférée à des commoners, sans qu'ils cresson nour cela d'être tels.

Voils donc 166 familles nobles directement representées as sein du pouvoir qui est cense âgir comme contre-poids au pouvoir aristocratique. Or, si l'on songe que paroi les membres qui n'ont d'autre qualification que celle d'esquire, beaucoup sont étroitement unis à l'aristocratie par des liens de parenté et d'alliance, il faudra bien reconnaître qu'une pareille assemblée législatire n'est la pour faire les affaires du peuple que dans la mesure des intérêts dont elle est plus particulièrement l'organe.

Au reste, ce serait merveille qu'il en fût autrement. Estce que, partout et toujours, le monopole du pouvoir politique n'a pas suivi l'accaparement du sol?

#### CCXLVII

30 mai 1864. •

Comment l'aristocratie anglaise use de son ponvoir

Je crois avoir démontré que le monopole du pouvoir politique est, en Angleterre, le résultat naturel de la constitution aristocratique de la propriété. Pour être juste, je dois dire que ce monopole n'a pas mis trop d'obstacles au développement graduel des lihertés publiques.

Il existe de cela plusieurs raisons.

En premier lieu, la Chambre des Lords et la Chambre des Communes, bien que disposées par la nature des éléments dont elles se composent à servir à peu près les mêmes intérêts, ont néanmoins tendu, grâce à la puissance de l'esprit de corps, à se faire contre-poids l'une à l'autre.

En second lieu, la division de l'aristocratie anglaise en deux partis rivaux, les tories et les whigs, a contribué de la manière la plus efficace à la marche du progrès, chacun des deux partis s'étant vu forcé, lorsqu'il n'avait pas le pouvoir, à courisser la faveur populaire pour le conquérir, soit en faisant à l'esprit de liberté de sages concessions, soit en soutenant d'utiles mesures, soit en prenant l'initiative des réfornes devenues nécessime.

Au fond, il ne serait pas très-facile de tracer entre les tories et les whigs, depuis 1679, époque à laquelle ces dénominations commencèrent d'être employées, une ligne de démarcation bien fixe, bien invariable, au point de vue de la différence des principes. Que le dogme de l'obéissance passive, le respect des prérogatives de la couronne, l'attachement aux priviléges de l'Église, aient été particulièrement représentés par les tories, tant que dura dans toute sa force le mouvement qui avait renversé Jacques II, nul doute à cela; et mênie on peut dire que, pendant le dix-huitième siècle, l'aristocratie whig n'était pas éloignée d'avoir des tendances républicaines. En tout cas, elle ne se faisait pas scrupule de regarder les rois comme justiciables des peuples. Horace Walpole, par exemple, n'avait-il pas suspendu dans sa chambre à coucher une copie de la sentence de mort rendue contre Charles Ier, avec cette inscription caractéristique : Major charta? Mais il n'eu est pas moins vrai qu'on vit très-souvent les tories et les whigs changer absolument de rôles, selon qu'ils se trouvaient au pouvoir ou dans l'opposition. Sons le règne d'Anne et sous celui de George Ier, les whigs étaient pour le système des Parlements septennaux, des tarifs protecteurs, des armées permanentes; les tories, au contraire, pour les Parlements triennaux, la liberté du commerce, le maintien de la milice. Les « bourgs pourris », dans un temps où ils assuraient la prépondérance politique aux whigs, n'eurent pas de plus zélés dénonciateurs que les tories; et toutes les fois que les premiers ont fait mine de mettre dans leurs intérêts la classe movenne, les seconds ont en soin de chercher un appui dans la classe ouvrière. Aujourd'hni, la différence d'opinious entre les uns et les autres est si peu perceptible, que vous m'embarrasseriez fort si vous me demandiez de la préciser. La lutte n'est guère plus qu'entre des familles et des familles. des noms et des noms. C'est à qui d'un lord Russell ou d'un lord Derby saura conquérir le pouvoir et, après l'avoir conCOMMENT L'ABISTOCIATIE ASCLAISE USE DE SON POUVOIB sus quis, le garder. Bientôt les dénominations de torries et de thirjes seront tombées en désanétude; et il est certain que celles de conservatistes et de libéroux, maintenant employées de prédérence, ne répondent à rien de partiement déterminé, du moins en ce qui touche la politique intérieure. Pour les libéraux comme pour les conservatistes, la quesention est de proudre en main les affaires, de disposer des emplois, de gouverner; et, pour les conservatistes comme pour les libéraux, le moyen d'y resissi consisté à satisfaire, quand elles se montrent impérieuses, les exigences de l'opinion. Voilà de quelle manière il arrive que la rivalité des deux grandes fractions entre lesquelles l'aristoctraite anglaise se divise, profite, en fin de compte, à la liberté et au procrès.

Il fant bien le dire, d'ailleurs, l'aristoratie anglaise est la plus intelligente qui ait jamais existé. Elle ne compromet jamais par une opiniâtreté aveugle la force de résistance qu'elle possòde. Elle sait fléchir à propos. Loin de s'opposer au mouvement des esprits quand il y aurait d'anger à le faire, elle le dévance.

Ce n'est pas qu'il faille faire honorur à l'aristocratie anglaise d'un amour enthousiaste et désintéressé du progrès : non; elle agit sous l'empire de son intérêt hien entendu, voilà tout. Elle accorde ce qu'il y aurait danger pour elle retisser. Sil hi arrive de prendre, par quelques-uns de ses membres, l'initiative d'une réforme, c'est afin que cette intaitre, dont l'heure a some, ne soit pas prise en deburs d'elle, contre elle. L'on pest netne dire que, la plupart du temps, elle n'entre ainsi en rapport avec le progrès que pour l'arrêter à mi-chemin, sous prétexte de le servir. Vanter son désintéressement serait donc puéril, mais nier sa sagesses serait injuste. Parmi les questions de nature à préoccuper ou à émouvoir le peuple, j'en vois peu que je ne trouve associées à un grand nom. Le counte de Shafesbury, le comet de Carlisle, le counc Grey, lord Stanley, lord Goderich, sir John Pachigton, voils les personnages qui attient les yeux et la pensée, dès qu'il s'agit de questions relatives, soit à l'établissement d'écoles puur les ludigents, soit à l'assainissement des quartiers qu'habitent les pauvres, soit à la limitation du travail des enfants et des femmes dans les manufactures, soit aux réformes à introduire dans l'éducation.

Je viens de citer lord Goderich : jamais je n'oublieraj l'impression que ne laissa la première visite qu'il me fit l'houneur de me faire. Lord Goderich, jeuue encore, est doué de cette distinction parfaite de langage et de manières qui, en Angleterre, caractéris l'aristocratie; mais à cela se marie, chez lui, une intelligence pénétrante et naturellement chercheuse. Il m'entretint avec une sollicitude grave des intérêts des classes populaires; et je fus aussi étonné que charmé de rencontrer dans un homme de son rang un de ces espriss qui ne rejettent rien sans un examen prealable, et aurquels, suivant un mot expressif de M. Emile de Girardin, « aucune idée ne fais peur ».

Il est certain qu'à la tête de l'aristocratie anglaise figurent des hommes rompus de bonne heure à la pratique des affaires, actifs, vigilants, capables d'initiative.

El cela se conçoit. L'aristocratie anglaise, en effet, ne forme pas, comune l'ancienne noblesse française, une caste exclusive, superposée à la société et stupidement emprisounée dans son orgueil. Vous savez que le souverain de la Grande-Bretagne ne peut pas créer de lords écossais et ne peut instituer qu'une pairie irlandaise sur trois vacances; mais vous savez aussi qu'il peut créer des pairs d'Angleterre COMMENT L'AMSTOCIATIE. ANGLAISE USE DE SON FOUVOIR s'al en aussi grand nombre qu'il le désire. Il résulte de la, ainsi que je le dissis dans une lettre précédente, que l'aristocratie anglaise se recrute dans tous les rangs, offre un but à toutes les amblitions et une perspective du sois lest lateix, se renouvelle et se rajeunit sans cesse par l'adjonction de toutes les forces vives du pays. L'historien Macaulay est nont pair du royaume. La coucentration du pouvoir politique aux mains de l'aristocratie perd de cette façon une partie du caractère odiex qui s'attache à l'exercice d'un monpole, sans compter que les mauvais effets de cette concentration sont considérablement atténdes par l'existence d'une presse libre, au contrôle de laquelle n'échappe aucun acte de la vie publique.

Il convient donc de ne pas s'exagérer la gravité des conséquences qu'entraîne l'abus signalé. Mais il convient aussi de ne pas fermer les yeux sur ce qu'il a de funeste, en dépit de tous les correctifs.

Il est, malheureusement, de règle que ceux qui font les lois s'étudient à les faire autant que possible à leur profit. L'aristocratia englaise peut-elle se vanter d'avoir, sous ce rapport, montré un désintéressement exceptionnel? Le contraire n'est que trop prouvé par l'histoire de la « Land tax» (impót foncier). C'est merreille de voir à quel humble chiffre les landlords out su maintenir la taxe mise sur leurs propriétés, alors que le rerenn de ces propriétés ne cessait de s'accroître, et de s'accroître dans des proportions énormes. J'ai, à cet égard, de curieux détails à vous donner. Ce sera le suiet de ma prochain lettre.

## CCXLVIII

5 juin 1864.

#### La « Land Tax. »

C'est une fort curieuse et fort instructive histoire que celle de la partie du revenu public qu'on nomme en Angleterre la « Land Tax » (taxe sur la terre).

Vois n'ignorez pas que, sons le régime (fodal, le sol ctait censé la propriété absolue du souverain. Lui prêter foi et hommage, et le suivre à la guerre avec un certain nombre d'hommes armés, telles étaient les conditions attachées à la possession des fiés par les barons, vassaux et tenants in capite. En revanche, les terres ainsi tenues à foi et hommage étaient exemptées de la taille réelle on impôt foncier.

Le rachat du service personnel par le payement du droit d'escauge fit la première bréche faite à ce régime. Les tenures militaires furent abolics par le Long Parlement, mesure consirancé plus tard par le premier Parlement de Charles II. L'exemption d'impôt dont les teres aviateit joui cessa des lors d'être motivée. De là ce qu'on appelle la « Land Tax ».

De 1698 à 1799, la « Land Tax » fut levée comme une taxe nouvelle que le Parlement votait chaque année. Mais en 1799, sous le règne de George III, elle fut convertie en taxe perpétuelle, déclarée rachetable, et fixée à la somme de 2,037,627 liv. st. (50,940,675 fr.). Les rachats opérés par les propriétaires auxquels il a plu de profiter de la faculté qui leur était offerte s'élevaient, le 25 mars 1864. à la somme de 779,819 liv. st.

Conséquemment, la « Land Tax » n'est aujourd'hui représentée que par le chiffre très-minime de 1,257,808 liv.st. (31,445,200 fr.)

Maintenant, comparons, si vous voulez bien, les charges qui pèsent directement sur la terre en France avec celles auxquelles la terre est sujette en Angleterre.

Je prendrai l'aunée 1859, parce que j'ai sous les yeux, pour l'un et l'autre pays, tous les chiffres qui se rapportent à cette année; et comme il est juste de tenir compte de ce qui a été racheté, je supposerai que la « Land Tax » est aujourd'hui aussi élevée qu'en 1799.

Eh bien, même ceci accordé, les résultats de la comparaison sont les suivants :

### France. - 1859.

Budget des recettes. . . 1,773,919,114 fr. Contribution foncière. . . 279,347.660 fr.

## Angleterre. - 1859.

Budget des recettes. . . . 1,636,932,100 fr. « Land Tax » . . . . . . . . . . 50,940,675 fr.

Ce qui signifie que la terre, qui en France paye environ la sixième partie des impôts, n'en paye que la trentedeuxième partie en Angleterre!

Autre rapprochement bien digne d'être médité: la « Land Tax » est à peu près anjourd'hui ce qu'elle était du temps de Guillaume III (il y a plus d'un siècle et demi). Or, depuis ce temps-là, le revenu public en Angleterre s'est élevé de 3,895,204 liv. st. à 70,683,860 liv. st., et le revenu des « landlords » de 9,724,000 liv. st. à 54,678,412 liv. st.!

Vous le voyez, l'aristocratie anglaise a fait bon usage de son pouvoir parlementaire, et nul ne l'accusera d'avoir négligé ses intérêts.

Čependant que demanderait la justice? « Le suppose, » écrit John Stuart Mill, « qu'il y ait un genre de revenu dont la tendance soit de s'accroître indéfiniment, sans aucun effort ou sacrifice de la part des possesseurs, ces possesseurs formant une classe que le cours suturel des choses suffit pour enrichir d'une manière progressive : l'État ne violerait pas les principes sur lesquels se base le droit de propriété privée, s'il s'appropriait ce surplus de richesse à mesure qu'il se produit. Ce ne serait pas, à proprement parler, prendre quoi que ce soit à qui que ce soit : ce serait seulement faire profiler la société d'un acroissement de richesses créé par les circonstances, au lieu de souffiri que, sans avoir été gagné, il s'additionne à l'opulence d'une classe particulière. Elb bien, tel est le cas, à propos de la rente (1).

La vérité est que, selon l'expression du même John Stuart Mill, e les laudlords enrichissent pendant leur sommeil en quelque sorte, sans rien faire, rien risquer, rien économiser. »

Et le grand penseur que je viens de citer n'a certes pas été le premier à pousser ce cri.

Non content d'appeler la rente un prix de monopole, Adam Snith dit : « On peut considérer la rente comme le produit de la puissance de la nature dont le propriétaire prête l'usage. »

Il dit encore : « Toute augmentation dans la richesse

<sup>(1)</sup> Principles of Political Economy, book V, chapter 2.

réelle de la société, toute augmentation dans la masse du travail utile qui y est mis en œuvre, teud indirectement à élever la rente réelle de la terre. >

Et allurıs: : o bes trois classes (entre lesquelles se divise la masse totale du produit annuel de la terre et du travail d'un pays, savoir celle qui vit de rentes, celle qui vit de profits, et celle qui vit de salazire), la première est la seule la laquelle son revenu ne coûte in travail ni souic, mais à laquelle si vient pour ainsi dire de lui-même, sans qu'elle y apporte acune dessein ou plan quelconque. »

C'est bien, en effet, l'usage de la puissance, de la fécondité de la nature, que loue le propriétaire du sol. Oui, c'est l'usage de l'air, de l'humidité, de la chaleur, que le cultivateur lui pave, absolument comme si la nature elle-même lui appartenait. Et pour que le tribut prélevé par lui sur la fécondité naturelle de la terre aussi bien que sur sa fécondité acquise s'accroisse de plus en plus, tout semble conspirer à l'envi. Car, ainsi qu'Adam Smith le reconnaît, les progrès dans la puissance productive du travail ont cet effet, qu'ils tendent directement à réduire le prix réel des produits manufacturés, et tendent indirectement à élever la rente réelle de la terre. N'est-ce pas contre des produits manufacturés que le propriétaire foncier échange cette partie de son revenu qui excède sa consommation personnelle? Et quand leur prix baisse, ne se trouve-t-il pas en état d'acheter avec le même revenu une plus grande quantité d'objets de commodité, d'ornement ou de luxe?

Il n'a donc pas besoin de travailler, pour ajouter à ses richesses : le temps se charge de l'enrichir, sans qu'il ait à s'en mêler.

Quelle différence, sous ce rapport, entre lui et le capitaliste! Plus les capitaux autres que la terre abondent, plus ils se déprécient : risque auquel n'est point exposée la terre, qui est une quantité limitée. Cost mille frances en valeurs mobilières sout très-loin de valoir aujourfjui ce qu'ils valaient il y a un siècle, tandis qu'une terre qui valait cent mille francs il y a un siècle vaut aujourd'hui bien davantage.

La richesse générale et la population sont susceptibles d'un accroissement presque indélini, et ne cessent effectivement de s'accroissement presque indélini, et ne cessent effectivement de s'accroite; le commerce demande pour ses opérations une base territoriale de plus en plus large; on agrandit les villes et on et coustruit de nouvelles; l'établissement d'un chemin de fer vient tout à coup donner à tel faubourg, à tel district une valeur artificielle considérable. Tout concourt de la sorte à faire hausser le prix de la terre le prix de la terre la faire hausser le prix de la terre le prix de la terre de la faire hausser le prix de la terre le prix de la terre la faire hausser la faire la faire hausser le prix de la terre la faire hausser la faire hausser la faire hausser la faire la faire hausser la faire hausser le prix de la faire hausser la faire hausser la faire hausser le prix de la faire hausser la faire hauss

En Angleterre, cette hausse, dans les grands centres industriels ou commerciaux, présente quelque chose de vraiment fabuleux.

A Londres, le tout petit emplacement qui se voit au coin de l'église Saint-Paul, du côté du sud-est, ne vaut pas moins de 60,000 liv. st. (1,500,000 fr.).

Lorsqu'on bâtit New-Oxford, le sol ne coûta pas moins de 57,000 liv. st. (1,125,000 fr.) l'acre.

A Manchester, dans les parties les mieux situées de la ville, on a payé le terrain jusqu'à 200,000 liv. st. (5.000.000 fr.) l'acre.

A Birmingham, le terrain occupé par un chemin de fer, le « London and North-Western Railway, » a été vendu 60,000 liv. st. (4.500,000 fr.).

Mêmes résultats à Sheffield, à Leeds, à Bradford, à Glasgow, à Belfast.

S'il est à Londres des hôpitaux qui jouissent de revenus princiers, c'est parce que, au lieu de leur laisser une somme Coci bien constaté, en vertu de quelle logique, en vertu de quelle loi d'unécté public, en vertu de quel priacipe de justice, la société prise dans son ensemble serait-elle exclue, au profit de quelques-mus de ses membres, de toute participation à ce surcortoi de richesses qui est dà la fecondité du sol, à l'air, à l'humidité, à la chaleur, aux rayons du soleil, à l'augmentation de la population, à la construction des villes, aux inventions de la science, au progrès du commerce, au travail de la société tout entière?

## CCXLIX

17 juin 1864.

La terre devenue en Angleterre un article de luxe.

Après avoir exposé sur quel principe reposait, en Angleterre, la tenure du sol;

Après avoir reudu compte des procédés au moyen desquels on était parvenu à y concentrer et à y perpétuer dans un nombre limité de grandes familles la possession de la terre: Après avoir exprimé en chiffres l'immense accumulation de richesse qui, pour l'aristocratie, résultait de ce système:

Après avoir montré enfin cette aristocratie exerçant le pouvoir politique par la Chambre des Communes aussi bien que par la Chambre des Lords,

l'ai cherché dans l'histoire de la taxe sur la terre (« Land Tax ») une preuve de la sollicitude et du succès avec lesquels l'aristocratie anglaise avait fait tourner à son profit le monopole dont elle était investie, et j'ai dit:

Qu'en 4799, sous le règne de George III, la « Land Tax », transformée en taxe perpétuelle, avait été fixée à la somme de 2,037,627 liv. st., ou 50,940,675 fr.;

Que, cette taxe ayant été, à la même époque, déclarée rachetable et divers rachats ayant été opérés depuis, elle ne s'élevait aujourd'hui qu'à 1,257,808 liv. st., ou 31,445,200 fr.;

Que, par conséquent, la taxe sur la terre ne figurait ici dans l'ensemble des impúts que pour un chiffre comprativement fort minime; et que ce chiffre était resté presque stationnaire, pendant que le revenu des propriétés terrilorales, en vertu du cours naturel des choese, et asna aucun effort ou sacrifice de la part des propriétaires, n'avait cessé des 'accroître dans des proprotions énormes.

A l'appui des explications d'Adam Smith sur les causes naturelles dont l'action tend à augmenter indéfiniment la richesse des propriétaires fonciers, lesquels Senrichissent en restant les bras croisés et par le seul effet du progrès général, j'aci cité des chiffres caractéristiques et précie le fabuleux surcroît de valeur qu'avait acquis un acre de terre ce pays, surtout là oi l'industrie et le commerce ont déployé leur puissance, comme à Londres, à Manchester, à

LA TERRE, UN ARTICLE DE LUXE EN ANGLETERRE 353

Birmingham, à Leeds, à Sheffield, à Glasgow, à Belfast. Peut-être une objection se sera-t-elle présentée à l'esprit de vos lecteurs.

Il y a quelque temps, le Timus faisait observer que l'achat d'un domaine était le plus piètre des placements. Il est certain, en effet, qu'un homme qui vise à un emploi lucratif de son argent n'en tirera pas aussi hon parti en achetant de la terre qu'en le plaçant dans les fonds publics, ou en l'associant à quelque entreprise sérieuse, ou en le prétant sur hypothèque.

Mais il importe de ne pas confondre ce que la terre rapporte à un homme qui l'achète aujourd'hui avec ce qu'elle rapporte à un homme qui la possède depuis très-longtemps.

Car c'est précisément parce que la valeur vénale ou nominale du sol a prodigieusement augmenté que l'acheteur est obligé d'en donner un prix hors de toute proportion avec le revenn qu'il a chance d'en tirer. Il faut effectivement que dans ce revenu i tertouve l'intérêt du capital employé à l'achat; et s'il a payé un prix comparativement très-élevé, son revenu sera diminué d'autant. En d'autres termes, la rende du donnie acquis par lui ne constituera psour fui un hon revenu, parce qu'il aura eu à en payer la jouissance très-cher.

Oui, si les acquéreurs actuels ne peuveut s'attendre à tirer qu'un fort mince reveuu des terres qu'il leur a pris fantaisie d'acheter, c'est précisément parce que, entre les mains des propriétaires de vieille date, la valeur vénale du sol s'est prodigieusement acrue. Si l'argent, aujourd'hui placé en biens-fonds, rapporte peu, c'est précisément à cause du renchérissement progressif de la terre, renchérissement propriétion é à cette augmentation progressive de

T. IV. 23

la rente, qui, comme je l'ai déjà dit, est le résultat, non des efforts et des sacrifices des propriétaires, mais du développement naturel de la richesse générale, des progrès de l'industrie, des progrès du commerce, des iuventions de la science, du travail de tous, en un mot.

Ceci' a été très-bien vu et très-bien rendu dans un livre remarquable de M. Vidal: a Un domaine qui valait 100,000 fr., il y a un siècle, et qui était affermé alors 5,000 fr., paye aujourd'hui 10,000 fr. de rente; mais il a coûté au propriétaire actuel 300,000 fr., et pen-tère davantage. La rente de cette terre a doublé réellement; cependant l'intérét du capilat, pour le propriétaire actuel, comparé au revenu de l'ancien possesseur, a baissé. Le domaine qui dounait autrélois cinq mille francs de rente en donne aujourd'hui d'av mille; cependant l'ancien propriétaire retirait de son capital cinq pour cent, tandis que le propriétaire actuel ne retire que trois ét un tiers (1).

Cet exemple montre d'une manière aussi claire que désisive comment il arrive qu'il n'y ait pas avantage anjourd'hui à placer son capital en biens-fonds, — à moins qu'il ne s'agisse de terrains achetés en vue de quelque entreprise commerciale, — quoique le fait de l'augmentation progressive de la rente soit un fait absolument hors de doute.

De là ces deux conséquences :

1º Que les grandes familles entre les mains desquelles la possession du sol, en Angleterre, s'est perpétuée, au moyen des droits de primogéniture et de substitution, n'ont cessé et ne cessent de s'enrichir, sans se donner pour cela la noindre peine;

2º Que, pour acheter de la terre aujourd'hui en ce pays,

<sup>(1)</sup> De la Répartition des richesses, p. 154.

— si on l'achète, bien eutendu, au point de vue de la propriété et non de la spéculation commerciale, — il faut non-seulement être riche, mais ne savoir en quelque sorte que faire de son argent.

Le Times a dit un mot dont il tire une conclusion parfaitement fausse, mais qui est parfaitement vrai : « La terre est devenue vici une chose de fantazise, un artiole de luze. » On en achète quand on le peut, non pas à cause du luze. » On en achète quand on le peut, non pas à cause du proprid qu'elle Offre, mais à cause de la position sociale qu'elle donne. De fait, l'homme qui parvient à monter au rang de propriétaire foncier par l'achat d'un domaine quelque peu prosidérable, se croit et est bien près de devenir un personnage. Il prendra sa place parmi ceux qui, dans sa province, se font gioire d'appartenir à la Gentry; il sera du Grand Jury, aux assises; le duc un tel l'admettra peut-étre à l'honneur de sa table, quand l'heure des étections ser veune; les produits de son domaine auront chance d'être admirés aux fêtes de l'horticulture, et ses filles feront figure dans les bals du comté.

Aussi la propriété foncière possèdet-e-lelle ici un apptà incomparable. Le rève d'or de tout marchand saxon est de parvenir un jour à être classé parmi les « landlords ». Le manufacturier soupire après l'heureux moment où il pourra dire, en faisant as promenade du matin : « Ceci est à moi ». Si, loin, bien loin, de la mère patrie, le colon tourne les yeux vers elle, c'est dans l'espoir d'y revenir comme country uentienan.

Et d'où naît ce général appétit pour la terre? De l'amour du lucre? Pas le moins du monde. Il est des domaines fort étendus qui, achetés récemment, rapportent à peine 2p. 100 à leurs acquéreurs, dans un pays où il est facile de placer son argent, et cela en toute sûreté, à 4 et 3 pour 100. Abl

#### LETTRES SUR L'ANGLETERRE (1864)

356

c'est que, selon l'expression du Times, la terre est aujourd'hui en Angleterre un article de luxe. Voilà tout le secret.

Mais il est un point que le *Times* a oublié d'éclaircir, c'est celui-ci : comment se fait-il que là où l'impôt pèse si lourdement sur les articles de première nécessité, il ne pèse pas du tout sur un article de luxe?

FIN DU TONE DEUXIÈNE DE LA DEUXIÈNE SÉRIE

# APPENDICE & RECTIFICATION

Dans la lettre relative au voyage du révérand H. W. Becelhe en Angeltere, nous avons mis en regard le nombre des hautes fonctions remplies par des hommes du Sud avant. la rupture de l'Ition, et ciel il des fonctions correspondantes remplies, durant le même intervalle, par des hommes du Nord (cl-avant, page 195). Cest par inadretante qu'on fa differered ans es tabelau compriment non pas le nombre des présidents fournis par le Sud et cetul des présidents fournis par le Nord, mais le nombre des années pendant lesquelles le gouvernement se trouve avoir apparteun soit au Sod soit au Nord.

Nous croyons devoir reproduire ici, exactement traduit, le discours même duquel nons avons emprunté nos chiffres, non-seulement parce qu'i contient la rectification sur laquelle nous appelons l'attention des lecteurs, mais aussi et surtout parce qu'il constitue un document historique du olps haut intérêt.

Discours prononcé à la Convention de l'Élat de Géorgie, réunie en janvier 1861, pour décider la question de la séparation, par M.A.H. Stephens, plus (ard vice-président de la Confédération du Sud.

« Ce parti (de rompre avec l'Union) une fois pris, devient un fait irréparable; et toutes les conséquences funestes et désastreuses qui en découleront, c'est la Convention qui en sera res-

ponsable devant les siècles à venir. Quand nons et notre postérité nous verrons notre beau Midi désolé par le démon de la guerre, qu'une pareille décision de votre part éveillera et déchatnera inevitablement; quand nos campagnes toutes vertes de moissons ondoyantes seront broyées sous les pieds d'une soldatesque meurtrière et sous les roues ardentes du char de la guerre labourant notre sol; quand nos temples de justice seront en cendres et que toutes les horreurs et les misères de la guerre auront fondu sur nous, à qui en demandera-t-on compte, si ce n'est à cette Convention? Quels autres que ceux qui auront voté cette mesure - qu'en ma conscience d'honnête homme je déclare insensée, et intempestive, - seront appelés à répondre de cet acte de suicide devant la génération présente, et probablement chargés de la malédiction et de l'exécration de la postérité la plus reculée, pour l'immense et lamentable ruine qui sera la suite inévitable de l'acte que vous préméditez. Arrêtez-vous, je vous en conjure, et considérez un instant quelles raisons vous pouvez invoquer, qui puissent yous satisfaire vous-mêmes, quand vous anrez repris votre sang-froid, - quelles raisons vous pourrez faire valoir augrès de vos compagnons d'infortunes à l'heure des calamités que vous aurez attirées sur nous! Oue trouverez-vous à dire pour vous justifier devant les peuples de la terre ? Ils seront vos juges, des juges calmes et réfléchis. Et quelle provocation manifeste, quel acte déclaré pourrez-vous nommer ou indiquer pour en faire la base de votre défense? Quel est le droit que le Nord a attaqué? Ouel est l'intérêt du Sud auguel il a porté atteinte? De quel deni de justice ponvez-vous vous plaindre? Quelle est la prétention fondée en équité et en droit qui ait été repoussée? Ponvezvous, l'un ou l'autre, mentionner un seul acte gouvernemental injuste, accompli de propos délibéré par le gouvernement de Washington dont le Sud ait le droit de se plaindre ? Je défie que l'on me réponde. D'un autre côté, laissez-moi passer en revue les faits -(et croyez-mol, Messieurs, je ne suls pas ici l'avocat du Nord; je suis l'ami, l'ami fidèle et passionné du Sud et de ses institutions, et c'est pour cela que je vous fais entendre franchement et loyalement, dans votre intérêt, dans le mien, dans celui de tous, les paroles de la vérité et de la raison), - laissez-moi donc vous rappeler les faits que je veux livrer à votre jugement, et je ne citerai que ceux qui sont clairs et incontestables, et qui sont aujourd'bui consignés comme authentiques dans l'histoire de notre pays. Lorsque nons avons demandé, nous hommes du Sud, la traite des soirs ou l'importation des Africains pour la culture de nos terres, ne nous a-t-on pas concédé ce droit pour vingt ans? Lorsque nous avons demandé d'être représentés au Congrès ponr les trois einquièmes de nos esclaves, est-ce que nons ne l'avons pas obtenu? Lorsque nons avons demandé l'extradition des fugitifs sous le coun d'une condamnation, ou la restitution de ceux qui nous devaient le travail et l'obéissance, une clanse à cet effet n'a-t-elle pas été introduite dans la Constitution, pour être plus tard ratifiée et renforcée par la loi des esclaves fugitifs de 1850? Répondrezvous que, dans bien des cas, les hommes du Nord ont violé ce contrat et manqué à lenrs engagements? Comme individus et comme corporations locales, c'est possible, mais ils ne l'ont pas fait avec la sanction du gouvernement; car il a, lni, toujonrs respecté les intérêts du Sud. Considérez encore cet autre fait. Messieurs : Quand nous avons réclamé un accroissement de territoires pour pouvoir étendre l'institution de l'esclavage, n'a-t-on pas accédé à notre requête en nous accordant la Louisiane, la Floride et le Texas, dans lesquels nous nous sommes taillés quatre Etats, et un territoire assez ample pour nous en fournir quatre autres à ajouter plus tard aux premiers, si vous ne vous chargez pas vous-mêmes, par cet acte déraisonnable et impolitique, de détruire nos espérances, et peut-être de tout perdre à la fois, et de vous faire arracher votre dernier esclave par l'impitoyable gouvernement du sabre, comme cela a eu lieu dans l'Amérique du Sud et au Mexique, on par un décret vengenr d'émancipation universelle tel que vons pouvez raisonnablement vous y attendre? Mais, je le répète, Messieurs, qu'avons-nous à gagner à ce changement projeté de nos rapports avec le gouvernement général? Il a toujours été soumis à notre influence, et il continuera à l'être tant que nous ne romprons pas avec lui et que nous resterons unis, comme nous l'avons toujours été. La majeure partie des présidents de la République a été choisie dans le Sud, et pratiquement encore, c'est nous qui avons dirigé la plupart de ceux qui ont été pris dans le Nord. Le Sud a compté soixante années de présidence contre vingt-quatre appartenant au Nord (t), et il a toujours exercé ainsi son contrôle sur le pouvoir exécutif. De même, sur les juges de la Cour suprême, nons en avons fourni dix-hult pour onze que fournissait le Nord. Bien

<sup>(1)</sup> Des chiffres fournis par M. Stephens il résulterait que le nombre des années présidentielles, sus États-Unis, a été de quatre-vingt-quatre. Or, depuis 1789, époque de la création de l'office de président, jusqu'à 881, époque de l'élection de Lincoln, il ne s'est écoulé que soixaute-douxe

que près des quatre cinquièmes des affaires judiciaires vinssen des États libres, le Sud pourtant a constamment formé la majorité de la cour. Nous avons exigé qu'il en fût ainsi, afin que la Constitution ne pût être interprétée à notre détriment. Dans la branche législative du gouvernement, nous avons protégé nos intérêts avec la même prévoyance et la même efficacité. Le Sud a eu vingt-quatre fois sur onze le choix des présidents (pro tempore), du Senat, et viugt-trois fois sur douze la nomination des présidents de l'Assemblée des Représentants. Si dans cette dernière assemblée la majorité des membres a toujours appartenu aux États du Nord, en raison de leur population plus considérable, nous nous sommes ainsi assuré, en règle générale, l'appui du président, parce que c'est lui qui dirige et contrôle en grande partie la législature du pays. Nous n'avons pas exercé un moindre contrôle dans toutes les autres branches du gouvernement général. Parmi les procureurs généraux (attorney generals), nous en avons eu quatorze quand le Nord n'en a eu que cinq. Pour les ministres à l'étranger, quatre-vingt-six ont été des nôtres et cinquantequatre seulement des leurs. Quoique les trois quarts des affaires qui nécessitent des agents diplomatiques à l'étranger regardent évidemment le Nord, qui a des rapports commerciaux bien plus étendus, e'est nous eenendant qui avons tenu les principales

ans. Volci la liste des présidents qui ont précèdé Lincoln, avec indication des États auxquels ils appartenaient et de la durée des bautes fonctions qu'ils ont exercées.

|                     |                 | DURÉE          |
|---------------------|-----------------|----------------|
| NOMS.               | ETATS.          | des louctions. |
| -                   | _               | -              |
| George Washington   | Virginio        | 1789 - 1797    |
| John Adams          | . Massachusetts | 1797 - 1801    |
| Thomas Jefferson    | Virginie        | 1801 - 1809    |
| James Madison       | Virginic.       | 1809 - 1817    |
| James Monroe        | Virginie        | 1817 - 1825    |
| John Quincy-1dams   | . Massachoetts  | 1825 - 1829    |
| Anderw Jackson,     | . Tenn-siee     | 1829 - 1857    |
| Mertiu Van-Buren    | New-York        | 1837 - 1811    |
| William H. Harrison | . Ohio          | 1811 1841      |
| John Trier          | Vieginie        | 1811 - 1815    |
| Jemes K. Polk.      | Trumresse,      | 1815 1869      |
| Zachary Taylor      | Louisiane       | 1849 1850      |
| Millard Fillmore    | New-York        | 1830 - 1833    |
| Franklin Pierce     | New-Hampshire   | 1853 - 1x67    |
| James Buchausn      | Pennylvatie     | 1851 - 1861    |
|                     |                 |                |

Cette liste, on le voit, ne cadre pas avec les chiffres fournis par M. sphens, en ce qui concerne le nombre des anness pré-sitentielles; mais elle n'en confirme pas monts te fait affirmé par lui, savoir : qu'avant la rupture, le gouvernement s'etsit trouvé entre les mains du Sud beaucoup plus longtemps qu'entre les mains du Nord ambassades de façon à assurer les marchés du monde à notre coton, à notre tabac, et à notre sucre aux meilleures conditions possibles. Dans la marine et l'armée, les hauts grades ont été entre nos mains pour bien plus de moitié, tandis que la majorité des soldats et des matelots étaient tirés du Nord. Il en est de même des employés, des auditeurs, des contrôleurs qui remplissent le département exécutif, et les archives prouvent que pendant ces cinquante dernières années, sur les trois mille individus successifs de ce personnel, nous en avons fourni plus des deux tiers, bien que nous ne représentions qu'un tiers de la population blanche de la République. Considérez encore un autre point, et un point, soyez-en sûrs, qui touche à vos intérêts les plus vitaux : celui du revenu, celui des moyens d'entretien du gouvernement. D'après les documents officiels, nous voyons que les trois quarts et plus des sommes consacrées à défrayer le gouvernement ont été uniformément prélevées sur le Nord. - Messieurs, pendant qu'il en est encore temps, arrêtez-vous, et veuillez examiner avec soin, avec bonne foi, ces importantes données. Je laisse de côté, pour le moment, les incalculables millions de dollars qu'il vous fandra dépenser dans une guerre contre le Nord; je ne dis rien non plus de vos fils et de vos frères qui, par dizaines de milliers, auront à se faire tucr et à s'offrir en sacrifice sur l'autel de votre ambition, - et pour quelle raison ? nous vous le demandons encore. Est-ce en vue de renverser le gouvernement américain qui a été fondé par nos ancêtres communs, cimenté et édifié par leur sueur et leur sang, et basé sur les larges principes du droit de la justice et de l'humanité ? Tel qu'il est, je tions encore à le déclarer ici, comme je l'ai souvent déclaré auparavant, et comme l'ont répète les plus sages et les plus grands patriotes et hommes d'État de ce pays et des autres nations, tel qu'il est ce gouvernement est le meilleur et le plus libre - le plus égalitaire par ses droits, le plus juste par ses décisions, le plus modère dans ses mesures, le plus propre à élever, par ses principes, la race humaine, de tous ceux qu'a jamais éclaires le soleil. Et maintenant, que vous tenticz, vous, de renverser un tel gouvernement, après avoir vecu trois quarts de siècle sous son ombre, après avoir acquis sous son égide notre richesse, notre rang parmi les nations, notre sécurité domestique, au milieu des éléments de périls qui nous entouraient, après lui avoir du la paix, la tranquillité, une prospérité sans bornes et une jouissance incontestée de nos droits, - c'est là un excès de délire, de folie et de malice, auquel, quant à moi, je ne puis donner ni ma sanction ni mon vote. »



# TABLE DES MATIÈRES

# ANNÉE 1863

|                                                           | Pages |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| CLXXXVI. Ce qu'on penso en Angleterre du Congrès des      |       |
| souverains allemands à Francfort                          | 1     |
| CLXXXVII, Lord Russell accusé de népotisme                | 7     |
| CLXXXVIII. Les boxeurs.                                   | - 11  |
| CLXXXIX. Le Foreign Enlishment Act                        | 18    |
| CXC. L'unité allemande aux yeux des Anglais               | 20    |
| CXCI. Débat sur le sens du Foreign Enlistment Act         | 26    |
| CXCIL Le Ghost Club.                                      |       |
| CXCIII. Défant d'entente entre Douning street et les Tui- |       |
| Ieries.                                                   | 36    |
| CXCIV. Le rétablissement de l'Union en Amérique jugé      | _     |
| impossible en Angleterre,                                 | 42    |
| CXCV. Avortement de la diplomatie                         | 46    |
| CXCVI. Une réunion agricole                               |       |
| CXCVII. La politique de Iord Russell expliquée par Iui-   |       |
| même.                                                     | 58    |
| CXCVIII. Même sujet                                       | 62    |
| CXCIX, Bethnal Green                                      | 67    |
| CC. Le culte du relatif en Angleterre                     | 71    |
| CCI. Amour des Anglais pour la publicité dans les         |       |
| journaux                                                  | 76    |
| CCII, Mort de l'archevêque de Dublin                      |       |
| CCIII. Line sage décision de lord Russell                 | 80    |
|                                                           |       |

|          |                                                   | Pages |
|----------|---------------------------------------------------|-------|
| CCIV.    | Mort de lord Lyndhurst                            | 82    |
| CCV.     | Le frère de Mistress Beecher Stowe à Ereter hall, | 91    |
| CCVI.    | Même sujet                                        | 97    |
| CCVII.   | Une chose dont on parle tout bas                  | 107   |
| CCVIII.  | A propos de la construction de l'Alabama          | 110   |
|          | La pratique des transferts                        | 115   |
| CCX.     | Objections de l'Angleterre an projet d'un con-    |       |
|          | grès enropéen                                     | 119   |
| CCXI.    | Les médecins Tont Mieux du parti libéral          | 135   |
| CCXII.   | Mort de Frédérie VII; le Danemark et l'Alle-      |       |
|          | magne en présence                                 | 139   |
| CCXIII.  | Complications de la question danoise              | 146   |
| CCXIV.   | L'intérêt anglais et l'intérêt allemand en oppo-  |       |
|          | sition                                            | 152   |
| CCXV.    | Pourquoi l'Angleterre n'a pas accepté l'idée d'ou |       |
|          | congrès                                           | 157   |
| CCXV1.   | Un meeting allemand à London tavern               | 164   |
| CCXVII.  | Même sujet                                        | 169   |
| CCXVIII. | L'Angleterre injustement attaquée                 | 173   |
| CCX1X.   | Les élections de Paris et les Anglais,            | 179   |
| CCXX.    | Un regard jeté en arrière                         | 182   |
| CCXXI.   | Question du Mexique                               | 199   |
| CCXXII.  | Un manifeste.                                     | 205   |
| CCXXIII. | Attitude de l'Angleterre dans la question du      |       |
|          | congrès européen                                  | 211   |
|          | Méme sujet                                        | 215   |
|          | Un combat de boxeurs                              | 219   |
|          | Même sujet                                        | 227   |
|          | Une querelle entre M. Cobden et le Times          | 232   |
|          | M. Cobden et M. Bright                            | 238   |
|          | Le journalisme anonyme                            | 242   |
|          | Mort de Thackeray                                 | 248   |
| CCXXXI.  | Même sujet                                        | 256   |
|          |                                                   |       |

# ANNÉE 1864

| CCXXXII. | La constitution de la propriété territoriale en |     |
|----------|-------------------------------------------------|-----|
|          | Angleterre et M. Bright                         | 263 |
| CXXXIII. | Le tandiord en Angleterre n'est, rigourensement |     |
|          | parlant, qu'un tenancier,                       | 268 |

| TABLE DES MATIÈRES                                            | 365   |
|---------------------------------------------------------------|-------|
|                                                               | Pages |
| CCXXXIV. Sur quelle base l'aristocratie repose en Angle-      |       |
| terre,                                                        | 273   |
| CCXXXV. Deux systèmes en présence : petite culture et         |       |
| grande culture                                                | 279   |
| CCXXXVI. La propriété territoriale et les réformes propo-     |       |
| sées en Angleterre par M. Bright                              | 283   |
| CCXXXVII. Considérations théoriques sur la tenure des terres. | 287   |
| CCXXXVIII. Système français de la petite culture; ses incon-  |       |
| vénients                                                      | 291   |
| CCXXXIX. Système anglais de la grande culture; ses vices.     | 302   |
| CCXL. Le droit de primogéniture en Augleterre                 | 308   |
| CCXLL Effets du droit de primogéniture                        | 313   |
| CCXLII, Los Settlements.                                      | 317   |
| CCXLIII, Théorie auglaise de la rente                         | 322   |
| CCXLIV. Obstacles à la mobilisation du sol en Angleterre.     | 328   |
| CCXLV. En fait d'aristocraties, quelle est la bonne?          | 333   |
| CCXLVI. Pouvoir politique de l'aristocratie en Angleterre.    | 338   |
| CCXLVII. Comment l'aristocratie anglaise use de son pou-      |       |
| voir                                                          | 341   |
| CCXLVIII, La Land Tax                                         | 346   |
| CCXLIX. La terre devenue en Augleterre un article de          |       |
| luxe                                                          | 351   |
| APPENDICE ET RECTIFICATION Discours de M. A. H. Ste-          |       |
| phens, vice-président de la Confédération du Sud              | 357   |
|                                                               |       |

FIN DE LA TABLE DU DEUXIÈME VOLUME



ADAMS (M.). — Ministre américain; sa réponse à l'adresse présentée par M. Bright en faveur des États du Nord, t. I, p. 167.

Argmanistan. — Expédition anglaise contre Dost-Mahomed, t. I, p. 294; résultats de cette guerre, p. 296; son histoire, par M. Kaye, p. 297.

ALABAMA (Question de l'). — Discussion à la Chambre des Communes, t. I., p. 112; saisie de ce navire justifiée par un discours de son constructeur, t. II, p. 112; conséquences qu'aurait pour l'Angletere l'annulation de cette saisie, p. 113; considérations du Spectater, p. 114.

ALEXANDRA (La princesso). — Présents qui îni sont destités à propos de son mariage avec le prince de Galles, t. I, p. 28 et 44; préparatifs pour sa réception à Londres, p. 45; Altemande et non Danoise, p. 50; son entrée à Londres, p. 51; véritable caractère de cette fête, p. 60; banquet qui lui est offert à Guildhall, t. II, p. 69.

ALLEMANNE. — Les ouvriers et le parti libéral allemands, t. I. p. 126; répouse à un article de journal, p. 132; son attitude dans la question du Slesvig-Holstein, t. II, p. 147; fermentation qu'y soulève cette question, p. 149; an meeting allemand à Londres, p. 164.

Anderson (James). — Il donne le premier la théorie de la rente dans ses Récréations en agriculture, t. II, p. 325.

ANGLETRERE (I). — Approbation universelle de la dotation du prince deGallet; su statulor via-è-via de ce primes via-clu de constante de l'arce, p. 23; se sympathies pour la Pologne, p. 20; son indignation contra la Prause, p. 23; se just de marange de prince de Gallet, p. 27; son intérêt à soutenir la Pologne, p. 36; se sentiments vani à l'égrard de la Pologne, p. 36; motifs de ces sentiments vani à retrait de la genere, p. 29; son refus en 1821 d'intervenir en liveur de la Pologne, p. 40; all prince de la Prause en 1920, d'intervenir en liveur de la Pologne, p. 41; ann deur d'obtanti la neutralité de la Prause en 1920, d'intervenir en liveur de

p. 42; sa crainte d'une guerre entre la France et la Prusse; son désir d'une guerre entre la France et la Russie, p. 42; son attente de l'arrivée de la princesse Alexandra, p. 43; son refus d'intervenir en faveur de la Pologne en 1863 motivé par sa crainte de la guerre; protestation des classes ouvrières, p. 72; meeting à Guildhall en faveur de la Pologne, p. 73; ce qu'il fant eroire de sa mauvaise foi et de son machiavélisme, p. 74; ses dispositions guerrières devenues pacifiques, p. 74; discours prononcé au meeting de Guildhall; plaisanteries du Times, p. 77 ses sympathies ponr la Pologne et sa crainte de la guerre démontrées par le meeting de Gnildhall, p. 79; ce qu'elle aurait à perdre dans le cas d'une intervention nuique de la France en faveur de la Pologne. p. 83; effet produit par les disconrs de M. Billanlt et du prince Napoléon, et par la lettre de Napoléon III à M. Billault an sujet de la Pologne, p. 84; efforts de la presse anglaise pour atténner les sympathies de la France ponr la Pologne, p. 86; accueil fait à la nouvelle de la capture de Langiewicz, p. 87; revirement de la presse anglaise en faveur de la Russie; son avenglement, p. 88; fluctuations de l'opinion, p. 134; accusation de légèreté adressée à la France, p. 135; l'opinion tonjours celle de l'heure présente, p. 136; manifestatious eu faveur de la Pologne, p. 137; peu de compte tenu de l'opinion des classes onvrières dans les questions internationales, p. 167; partialité des classes gonvernantes en favenr des confédérés, p. 168; sa neutralité dans la question américaine, p. 168; motifs qui l'empêchent d'agir contre les fédéraux, p. 174; effet produit par la réponse de la Russie à la note du cabinet anglais en faveur de la Pologne, p. 175-179; son triste rôle dans la question polonaise, p. 180; sa crainte de la guerre la paralyse, p. 187; explication de son attitude dans la questiou polonaise, p. 191; effet produit par la mort de Stonewall Jackson, p. 213; sa politique à l'égard de la Russie, p. 225, son indifférence à l'égard des prétentions russes sur la Circassie et le Cancase, p. 227; lettre de lord Ponsonby à ce sujet, p. 227; ses fautes dans ses rapports diplomatiques avec la Russie, p. 228; ses rapports particuliers avec la Russie depuis quarante aus, p. 229; oscillations de sa politique à l'égard de la Russie, p. 233 ; mauifestation contre la Turquie à la Chambre des Communes, p. 234; importance de cette manifestation, p. 236; son histoire diplomatique dans ses rapports avec la Russie, p. 239; son changement de politique à l'égard de la Russie sort de la guerre de Crimée, p. 240; ses illusions sur les consequences de eette guerre, p. 241; abandon du droit de visite à la snite de la guerre de Crimée, p. 245; meeting de Sheffield en faveur des confédérés américains, p. 256; intervention diplomatique dérisoire en faveur de la Pologne, p. 261; despotisme de l'opinion publique, p. 281; sa défiance du gouvernement français, p. 330; humiliation que lui inflige la réponse de la Russie à ses remontrances en faveur de la Pologne, p. 351; critique de ses demandes à la Russie, p. 352; nouvelle aftirmation de ses tendances pacifiques, p. 353; sa crainte de la Russie en 1815; sa crainte de la France en 1863, p. 356; accueil fait aux succès des fédéraux américains, p. 358; inquiétude que lui inspire la pensée d'une guerre contre la Russie, p. 366; meetings en favenr de la Pologne, p. 367; satisfac-

tion causée par la nouvelle d'une émeute à New-York, p. 375; son école d'hommes d'État, p. 393; fautes de sa diplomatie dans ses rapports avec la Russie, p. 395; son avenglement dans la question polonaise, p. 398; ses vœux en faveur de l'unité de l'Allemagne, t. II, p. 1; craintes que lui inspire la France, p. 2; indiguation causée par la mise à la retraite du ministre anglais à Turin, p. 9; jugement porté sur le plan de réforme fédérale de l'empereur d'Antriebe, p. 20 ; ses sympathies pour ee monarque, p. 22; résultat de ses négociations au sujet de la Pologne, p. 39; le rétablissement de l'Union américaine déclaré impossible, p. 44; son dernier mot sur la question polonaise, p. 46; la solidarité humaine incomprise, p. 61; son génie comparé à celui de la France, p. 63; son culte du relatif, p. 73; conduite des Anglais d'accord avec ce culte, p. 74; caractère relatif de l'art anglais, p. 74; un tremblement de terre, p. 76; effet produit par le reman de madame Beecher Stowe, Uncle Tom's Cabin, p. 98; changement d'opinion produit par la révolte des planteurs du Sud, p. 98; l'aristocratie anglaise pour le Sad, le peuple pour le Nord dans la guerre civile d'Amérique, p. 101; ses objections an projet d'un congrès européen, p. 119; inquiétudes qu'y soulève la question du Siesvig-Holstein, p. 149; ses sympathies pour le Danemark, p. 149; quel parti prendra-t-elle? p. 150; son embarras, p. 155; son refns d'accéder an projet d'un congrès enropéen, p. 157; approbation de ce refus par la presse anglaise, p. 159; son opinion sur le projet d'un congrès enropéen, p. 160; son désir de rester en bonne intelligence avec la France, p. 160; sa défiance contre la France, p. 161; sa politique appuyée sur les faits, non sar les principes, p. 162; causes de son refus d'accédor an projet d'un congrès européen, p. 163; ce on'elle a gagné à la guerre de Crimée; ce ou'elle a tiré de l'expédition du Mexique; sa ferme volonté de ne plus s'engager avec la France, p. 172; attaques que lui vant en France son refns d'accèder au projet d'un congrès enropéen ; réfutation de ces attaques, p. 174 ; éloge dn penple anglais, p. 178; son opinion sur l'inaptitude de la France à la vie politique, p. 179; effet produit par les élections de Paris de 1863. p. 180; impression qu'y produisit le soulévement des Indes, p. 182; sa constance en présence de ce soulèvement, p. 186; jeune national ordonné par la reine, p. 192; manifeste du cardinal Wiseman à propos du sonlèvement des Indes, p. 193; mécontentement général; attaques contre lord Canning et la compagnie des Indes, p. 193; reproches adressés à la reine, au prince Albert et aux ministres, p. 194; représailles terribles après la viotoire, p. 195; noble protestation de M. Bright, p. 198; son opinion sur la politique française an Mexique, p. 199; défiance que lui inspire Napoléon III, p. 211; effet produit par la lettre de Napoléon Il1 aux souverains de l'Enrope, p. 212; menaces que renfermait pour elle la proposition d'un congrès enropéen, p. 214; son incrédulité à l'égard de la réalisation du projet d'un congrès européen, p. 215; l'anonymie en matière de presse; contradiction de ce système avec le caractère anglais, p. 242; constitution féodale de la propriété, p. 268; état réel des choses; condition du paysan, p. 269; origine et établissement du système féedal, p. 270; l'aristocratie anglaise, p. 273;

- dénombrement de sa population agricole, p. 277; le droit d'aine-se, p. 278; concentration de la propriété du soi entre les mains d'un petit nombre de familles, p. 282; augmontation incessante de la misère, p. 306.
- ADONYMIE (I) EN MATRIER DE PERENE. Sa moralità inite an quetion par M. Coblent, t. II., p. 232 opiniona de MR. Sunar-Alli el Louis Blace, p. 242; condition indispensable du journalisme an Angelsterre, p. 242; immoralité des expérieur, p. 232; portori qu'il conflère au jourleur de la companie de la c
- ARISTOCEATIB ANGLAISE (L'). Extinction des familles des grande bu rons normands; plus de noblesse de sang en Angloterre, t. II, p. 273 et 274; causes du prestige de l'aristocratie anglaise, p. 274; comment elle se recrute, p. 275; caractères différents de la fécdalité en France et cu Angleterre, p. 275; l'esprit aristocratique dane toutes les classes anglaises, p. 275; l'égalité devant la loi et l'inégalité dans la société; la aberté priment l'égalité; une citation de Milton, p. 276; services rendus par l'aristocratio anglaise, p. 276; la propriété territoriale véritable base de l'assendant de l'aristocratie anglaise, p. 277; le droit d'ainesse fondement de se puissance, p. 310; effets du droit d'atnesse. p. 313; les cadets des grandes familles, p. 314; l'existence d'une aristocratie est-elle utile? p. 335; opinion de M. Mao-Culloch; le stimulant de l'inégalité, p. 336; réfutation de cette théorie; la véritable aristocratie, p. 337; abus de la constitution aristocratique do la propriété en Angleterre; concentration du pouvoir politique dans les mains d'une classe particulière, p. 338; pourquoi le développement des libertes publiques n'a pas été entravé par le monopolo du ponvoir politique entre les mains de l'aristogratie anglaise; les Torios et les Whigs, p. 341; rôle des Tories et des Whigs, selon qu'ils se trouvent dans l'opposition ou au pouvoir, p. 342; les Conservatistes et les Libérous appelés à remplacer les Torice et les Whigs, p. 343; grande intelligence de l'arietocratie anglaise, p. 343; questione populaires toujours associées a un grand nom, p. 341; elle se recrute dans tous les rangs, p. 345.
- ATCKLAND (Lord). Gouverneur général des Indes; ses définaces à l'égard de Dost-Mahomed, t. l. p. 299; sa résolution de le déposer, p. 291; guerre de l'Afghanistan, p. 293.

  AUDIT BORID (Burrau des comptes). Sa création; ses attributions; uti-
- AUDIT BOARD (Bureau des comptes). -- Sa création; ses attributions; utilité de les étendre aux services civils, t. II, p. 118.
- Aυσυστεπισουπο (Le prince d'). Sa candidature aux duchés de Slesvig-Hebtein, t. II, p. 147; renonciation de son père à la succession du Slesvig-Holstein, p. 165; opinion du meeting de London Torrro sur sa candidature aux duchés de Slesvig-Holstein, p. 168.
- AUTHICHE (L'). Son attitude à l'égard de la Pologne en 1831 et 1863, t. I, p. 40; ses efforts en favenr de la Pologne en 1831, p. 69; son role au congrès de Francfort, t. II, p. 3 et 4; son plan de réfession fédérale,

p. 20; éloge de l'empereur par le Daity Telegraph; p. 22; son intérêt à réaliser l'unité allemande, p. 24.

BAINES (M.): — Proposition relative à l'extension du suffrage électoral, repoussée, t. II, p. 338.

BALAKLAVA (Bataille de). — La charge de lord Cardigau nice par le major Calthorpe, t. 1, p. 162; procès qui en est la suite, p. 165.

Baupor (M.). — L'alimentation des classes rurales en France, t. II , p. 300 et 301. Bauquan (Le révérend H. W.). — An meeting d'Exeter-Hall, t. II, p. 91;

as riespina à Elimborgs, à Clasgere, à Livepole et à Manchette, p. 92 ; enhouisme provoçué pas conficerus à Exter-Hall, p. 94; déjenner d'adien à Manchetter, p. 97; but de sox voyage un Angleire, p. 97; - 100; con la sox voyage un Angleire, p. 190; - 100; son movis à Manchetter, p. 101; - acceut a Liverpool, p. 100; an movis à Manchetter, p. 101; - acceut il a wait traité la question de l'eschwage à Liverpool, p. 102; à quel point de veu à les paire pour la jage de Lorders, p. 100; a quel point de veu à le paire pour la jage de Lorders, p. 100; a

BEECHER-STOWE (Madame), — Effet produit en Angloterre par son roman Uncle Tow's Cobin, t. II, p. 98; changement produit par la révolte des planteurs de Sud, p. 98,

BRLCHER (L'amiral). — Il accose d'imposture le lientenant Morrison; son procès, t. 1, p. 327; se condamnation, p. 328.

BELL (M. Robert). - Une anecdote sur lui, t. II, p. 253.

BELLS' LIFE (Le) - Apologie de la boxe, t. II, p. 14.

BENERIAM. — Opinion sur le droit d'hérédité, t. II, p. 3II. BETHNAL GREEN. — Description de ce quartier de Londres. t. II. p. 68:

une nouvelle maladie contagiouse, p. 69.

Billactif (M.). — Effet produit en Angleterre par son discours sur la

Pologue, t. I, p. 81.

Bissank (M. de). — Ses procédés avec la Chambre prussienne, t. I,

p. 151; appréciation de sa condoite en Angleterre, p. 154; illusions de la presse libérale anglaise sur sa politique, t. II, p. 135; appréciation de sa politique, p. 137.

BLACKSTONE. — Priocipe de la suzeraineté royale sur tontes les terres du royaume, t. II, p. 272.

BLIND (M. Karl). — Au meeting de Glasgow, t. I., p. 138; un manifesto de lui, t. II., p. 138; son opinion sur la question du Siesvig-Holstein, p. 165; résolutions proposées par lui au meeting allemand de Londres, p. 166.

BLUE BOOK (Le). — Conséquences des documents qu'il renferme sur la question mexicaine, t. 1, p. 251.

BOMBAY TIMES (Le). — Article sur le soulevement des Indes, t. II, p. 188.

BOUCICAULT (M. Diou). - Auteur de Colleen Basen, t. I, p. 200; ses aventures svec Mrs et M. Jordan, p. 201. BOREEM (Les). — Lutte entre J. Mace et J. Gens, U. I. p. 12r récit de cette lutte, p. 16. juite entre Tom Seyver et Homan, p. 19. juse banaille de géauts, p. 219; polémique soulevée en Angéterre par la lute de Tem Seyver et de Homan, p. 200; pojimio de lara Platimerio sur las combats de boxers, p. 221; préparatis d'use lutte entre Hesana et Tem King, p. 222; le combaté value valuent; prépietes defânte de Herana, p. 224; considerations are occ sur et Wilkam, Wilking, p. 239, autin par le metri. Herana et Tem King; le combat de Walhurst p. 229; pérjekiré de la lutte, p. 230; violoire de Tem King; commen rette passe cette (fre, p. 231.

BRIDOYE (Le juge). - T. II, p. 170.

BRIGHT (M.). - Président du meeting des Trade-Unionists, en faveur des fédéraux, t. I, p. 116; il présente l'adresse des Trade-Unionists en faveur des fédéraux, p. 167; réquisitoire coutre lord Palmerston, p. 307; unble protestation coutre les représailles exercées aux ludes, t. II, p. 198; sou discours à Rochdale; le Times l'accuse de vauloir le partage des terres, p. 233; ses npinious sur la propriété territoriale, p. 239; un tribun, p. 240; caractère de son éloquence, p. 241; son discours à Rochdale, p. 264; il attaque la tenure aristocratique du snl; le Times l'accuse de vauloir le partage des terres, p. 265; injustice de cette accusation; ce qu'il pense et ce qu'il veut, p. 266; sa haine pour l'aristocratie; questinu soulevée par son discours de Rochdale, p. 267; réformes réclamées par lui, p. 272; son discours à Birmius réponse aux accusations du Times; appréciation de ce discours, p. 283; réformes proposées par lui ; critique de cos réformes, p. 285 ; le droit du passan à la terre, p. 287; tendance de la propriété du sol à s'accumuler dans quelques mains, p. 306; il réclame l'abolitinu de la loi de primogéuiture; insuffisance de cette mesure, p. 315; il réclame l'application au sol des doctrines de la liberté commerciale, p. 321.

BULWER-LYTTON (Sir Édnuard). — Au bauquet agricole de Hitchin, t. II, p. 53; sou discours, p. 54.

Benxes (Sr. Alexandro). — Agent anglai dans l'Afghanistan, il affirme faditié de Durchâmend a l'Anghapterre, i. 1, p. 209; sea coussils à Dour-Mahomed, p. 200; sea deplechae en favora de ca princes, p. 200; a set deplechae en favora de ca princes, p. 200; a set deplechae repoussée, p. 207; a appréciation de son caractere et de sa comitie par M. Kaye, p. 200; outre sea consequence et de sa comitie par M. Kaye, p. 200; outre sea compensate unité de cette supression, p. 202; enquête réclamés par paperines unité de cette supression, p. 202; enquête réclamés par M. Duuley, p. 205; elle ent repoussée, p. 208.

BUXTON (M.). — Sou mpinion sur le parti à prendre par l'Angleterre dans la question polonaise, t. I, p. 33.

CAGLIOSTRO. — A Paris, t. I, p. 319; un de ses miracles, p. 325.

CALTHORFE (Le major). — Accusation contre lord Cardigan, t. I, p. 168; procès devant la cour du banc de la reine, p. 165.

Cambringe (Le duo de). — Son rôle dans l'affaire du colonel Crawley, t. I. p. 279; réquisitoire fulminé contre lui par la presse anglaise, p. 280.

p. 279; requisitore infinine contre in par an presse angianse, p. 299; CARDIGAN (Lord). — Son rôle à Balaklava, t. I, p. 162; accusation du major Calthorpe, p. 163; procès devant la cour du bano de la reine, p. 165.

Castlemeage (Lord). — Sa politique à l'égard de la Pologne au congrès de Vienne, t. I. p. 354.

Chambre des Communes (La). — Rejet de la proposition de M. Baines, relative à l'extension du suffrage électoral; la Chambre des Communes aristocratique par essence, t. II, p. 338; sa composition en 1789; sa composition actuelle, p. 339.

CHAMFORT. - Une citation de lui, t. I, p. 31.

CHANDLER (Miss). - Son proces on rupture de promesse de mariage, t, I, p. 121.

CHABLES II. — Pourquoi il fait adopter la clause d'appropriation dans les lois de finance, t. II, p. 118.

CHATHAM (Lord). — Son mot sur les vues de la Russie à l'égard de la Turquie, t. l, p. 231.

CHRISTIAN IX. — Son avénement au trône de Danemark; effet produit dam le Slesvig-Holstein, t. II, p. 146. CIRCASSIE (La). — Sa lutte contre la Russie, t. 1, p. 225; ce qu'elle a

gagné à la guerre de Crimée, p. 242. CLARENDON (Lord). — Signature du traité de Paris sans le soumettre au Parlement, t. 1, p. 24.

Common (M.). — Se question avoi la Times, A. II. p. 223 ; um dissours a facoluble; il sui escendi par la Time de voscile la partice de sureix; se réponse, p. 233; il envien aux autres journaux la lattre dont le Time avait refeut Entraction; je Junily Nove et la Mornelga Sers senda la prablicat; violence de cette lettre, p. 234; maravis effet qu'elle produit; ne adversaire dans as querelle avec le forme, p. 235; a teste à M. John Delane, p. 239; ses opinions sur la propriété territorish p. 239; m. Commonte, p. 240; comentier de non désquesce, p. 341; con discours la Rochalda, p. 236; ji attaque la tenure aristocratique di nel la Time Commonte, p. 230; lettre par la tenure aristocratique di nel la Time commonte, p. 236; il réclame l'application au sel des doctrines de la liberté commerciale, p. 237; il réclame l'application au sel des doctrines de la liberté commerciale, p. 237; il réclame l'application au sel des doctrines de la liberté commerciale, p. 230; il se commerciale, p. 230; il réclame l'application au sel des doctrines de la liberté commerciale, p. 230; il réclame l'application au sel des doctrines de la liberté commerciale, p. 230; il réclame l'application au sel des doctrines de la liberté commerciale, p. 230; il réclame l'application au sel des doctrines de la liberté commerciale, p. 230; il réclame l'application au sel des doctrines de la liberté commerciale, p. 240; il reclame de la liberté commerciale p. 240; il reclame de la liberté commerciale p. 240; il reclame d

COLESSG (L'Évêque). — Son histoire, t. I, p. 220; sa critique de la Bible, p. 222; décision du Synode contre ses doctrines, p. 223.

Coranie Ernorfers (Projet a'ms) — Propus pas Napoléon III objections de l'Angleterre, t. II, p. 119; conversation à es sujet, p. 190; refus de l'Angleterre d'a socéder, p. 157; approbation de so refus par la presso angletier, p. 159; causse de ce refus, p. 163; et 164; carietarre d'un journal anglais; signification du refus de l'Angleterre, p. 169; considération and Morning Part; leur rédutation, p. 171; caractère de \$74 INDEX

Dappal de Napoléon III a l'opision publique envoyement apprisitues de l'Antonion de Pitalia, dur fruit de l'Angletter, p. 176; sprécientan de l'Oblaison de Pitalia, de l'Elapque, de la Suble, de Danemark, de la Subse et du Pape, p. 177; inaccede de ce projet en Anglettere; moinfi qu'onjul aitribues, défiance impirée aux Anglais par Napoléon III, p. 211; avantages de congrés pour conversin, p. 213; ameniere qu'il renfernati pour l'Anglettere; p. 214; an réalisation mise es douts par l'Anglettere personne de la part des coursil par supraiphique que ce projet devait rencariere de la part des quantités de la part des quantités de la part des quantités de la part des confidence, au l'apprendie d'infinité de semi-oficielle, p. 215; démenté domé de casertions, p. 217.

CONSERVATISTES (Les). - Nouvelle dénomination de parti en Angleterre, t. 11, p. 343.

Connurr (M.). - Son procès en rupture de promesse de mariage, t. I, p. 121.

Chaviller (Le colonel). — Seu procis contre le capitaine Smalas, L. I, p. 206; ses cruantés envers le sergent-major Lilley, p. 367; demande d'une enquête en Angleterre, p. 200; renvoyé davant une cour martiale en Angleterre, p. 276; excases présentées par lui de sa conduite, p. 277.

Crimée (La guerre de). — Ses résultats illusoires contre l'ambition de la Russie, t. 1, p. 232; ses résultats à l'égard — de la Circassie, p. 242, de la Tarquie, p. 243, de l'Angleterre, p. 245.

CZARTORYSKI (Le Prince). — Il réclame la reconnaissance des Polonais en qualité de belligérants, t. II, p. 36.

DAILY NEWS (Le). — Il appuie la demunde de reconssissance des Polonais ce qualité de belligérants, t. Il, p. 36; sentiments des Aughls doutif est l'orgene, p. 37; il insère la leitre de M. Cobdeu au Times, p. 234; sa noble attitude dans la querelle de M. Cobdeu avec le Times, p. 237.

Dally Thesgraph (Le). — Éloge de l'empereur d'Autriche, t. H. p. 22; une annonce du Ghasi Club, p. 34; son opmion sur l'assantissement de la vie oublique en France. p. 180.

DANIMARK (Le). — Mort de Frédéric VII, t. II, p. 139; avénement de Christian IX, p. 140; question des duchés de Sierrig-Holstein, p. 147; sympathies de l'Angleterre pour Ini, p. 149. Voyez en outre Sterig-Holstein (Guestion du).

DEBRIE (M. Isidore). - Prix d'un emprunt hypothéeaire en France, t. II, p. 300.

DELANE (M. John). - Sa réponse à M. Cobden, t. 11, p. 238,

DENMAN (M.). — Son opinion sur le parti à prendre eu Angleterre dans la question polonaise, t. I, p. 33.

DERBY (Lord). — Appréciation des résultats de la guerre de Criméo pour l'Angleterre, t. I, p. 245; son projet de loi sur la mobilisation du sol repoussé, t. II, p. 326.

201

DIDERGY. - Une citation du Neveu de Rameau, t. II, p. 308.

DILLWYK (M.). — Protestation contre l'Églice établie, en Irlande, t. I, p. 209; sa motion, p. 210.

p. 209; sa motion, p. 210.

DIRRELI (M.). — Défense de lord Palmerston, t. I, p. 30st; cs qu'il restait de barons allemands en Angleterre sous Édouard IV et sous

Henri VII, t. II, p. 273.

Doblado (Le général). — Manifeste contre l'invasion du Mexique par les Français, t. II, p. 205.

DOKT-MAHOMED-KHAN. — Sa mort, t. I, p. 287; sa visite à Sir Alexandre Burnes, p. 289; sa douleur en apprenant la révocation de cet agent, p. 291.

DIOUT PATRESES (I.e.). — Absola es Anglettres pour les mossions abintestes reulement, mais l'usage l'exploque dans touseles est, 4.11, 2.72 e es qu'il est en Angleterre, p. 300; es qu'il ésait non l'anoinne loi normandre qu' en fait (Guillame De Conquérant), p. 300; dans quia cas il ne s'applique pas en Angleterre, p. 300; ses effets, p. 303; ses abbiliton réclames par M. Bright, insuffisante : se force en Angleter, c'est l'opinion, p. 35; heuroux effets de son abelition en Ansérique dus à l'esprit démoneratique du pays, p. 316.

Duert D'HEREDITÉ (Le). — Opinion de Bentham et de John Stuart-Will, t, il, p, 311 et 312.

DROIT DE PRIMOGÉNITURE. - Voy. Broit d'ainesse,

DROIT DE SUBSTITUTION. — Son origine; ses effets, t. 11, p. 316; son but; sa condamnation, p. 317.

Voyez en outre Settlements (los).

DROIT A LA TERRE (Le). —Cri de MM. Bright et Hertzen, t. H., p. 287; l'état des choses en Angleterre et dans le pays de Gelles; d'euroèse de M. Mac-Culloch, p. 305; chiffres fournis par M. Edeuard Fischel, p. 306.

Daort de visire (Le). — Son importance pour l'Angleterre, t. J. p. 943; résultat de son application à l'égard de la Rassie en 1801, p. 244; son abandon à la suite de la guerre de Criméo, p. 245.

DUNLOF (M.). — Demande d'une enquête sur la faisification des dépêndes de Sir Alex. Burnes, t. I, p. 304; elle est écartée, p. 308.

EBURY (Lord). — Il demande la radiation d'une des claures de l'acts d'uniformité, t. 1, p. 218; sa motion est repoussée, p. 219.

 EUHQUIER (L'). — Origine de ce mot, t. II, p. 115; importance du chan celler de l'Échiquier; ses attributions, p. 116.

Economist (L'). — Appréciation du refus de l'Angleterre d'amedère au projet d'un congrès européen, t. II, p. 162; grand avantage qu'il trouve à l'anonymie en matière de presse, p. 247.

ÉGLISE ÉTABLE (L.). — Son incompatibilité avec un régume démocratique, t. 1, p. 206; son influence en Angleterre, p. 207; son setion tolérable en Angleterre, mais révoltante en Irlande, p. 208; protestation 876

da M. Dillwyn contre elle, p. 209; sa défense par M. Whiteside, p. 211; extinction des causes qui ont motivé une religion d'État en Irlande, p. 212.

ELECTIONS DE PARIS (Les). — Surprise qu'elles éveillent en Angleterre; opiniou du Times, t. II, p. 180.

EMBRSON. - Ce qu'il dit de la passion d'acquérir, 1. II, p. 263.

ERREURS HISTORIQUES. — Rappel de quelques-unes, t. I. p. 165.

Erays-Unit. — Quastion de Mahona, t. Î., p. 112; sainis du Petricaj.
p. 114; sympathi des corriera najcispo porte l'Efeirara, p. 115; mesting des Trais-Unionist, p. 115; mércus des Trais-Unionist, p. 115; mércus des Trais-Unionist en favour
des fédéranz, p. 126; priendum sentanti de l'Angletere, p. 126; hangge de M. Robuch, p. 126; hangge de M. Borman, p. 113; attitude
religione, p. 127; morte 6 Sunceal Julicaso, p. 221; pres de ce général irriparable pour les confédéres, p. 216; motion de M. Borbock,
n'aver de Sal, p. 315; répone de M. Gladucos, p. 212; reconnaisance du Sud demandée par M. Robuch, p. 326; motion de M. Borbock
n'aver de Sal, e 315; répone de M. Gladucos, p. 321; reconnaisance du Sud demandée par M. Robuch, p. 326; motion de M. Borbock
n'aver de Sal de Angleteres de M. Gladucos, p. 326; motion de
l'averaix second fail en Angleteres de cette convolle, p. 326; denote à
le Union stiffanté par M. Licola, t. II, p. 42; la vérité sur les préreduz griefs de Saluc deute le Nord, de

EUBOPE (L'). — Jugement erroué de ce journal sur l'expédition du Mexique, t. I. p. 249.

EXETER HALL. — Meeting en faveur de l'émancipation des esclaves, t. II, p. 91; succès de M. Beecher, p. 94; caractère de cette manifestation, p. 96; accueil fait à M. Beecher, p. 101.

FERMOY (Lord). -- Son opinion sur le parti à prendre par l'Angleterre dans la question polonaise, t. I, p. 33.

Fernnes (Lord). — Penda avec un cordon de soie, t. II, p. 276.
Fischett (M. Edouard). — Nombre des propriétaires fonciers en Angleterre, t. II, p. 306; composition de la Chambre des Communes en 1789, p. 339.

Friz Gerald (M. Seymour). — Son opinion sur le parti à prendre par l'Angleterre dans la question polonaise, t. <u>I.</u> p. 34.

FONTENELLE. - Anecdotes sur lui, t. II, p. 53 et p. 109.

FORBION ENLISTMENT ACT (Le). — Question soulevée par la construction de navires destinés aux confédérés américains, t. 11, p. 18; une de ses clauses, p. 26; les navires de M. Laird, p. 27; réclamation de ministre américain, p. 28; arguments divers, p. 22; solution de la question, p. 31.

Forster (M.) - Sa motion en faveur de la Pologne, t. I. p. 275.

FRANCE. — Logique du génie français, t. I. p. 135; son génie comparé à celui de l'Angleterre, t. II, p. 63; à quel point de rue on y envisage les choses, p. 74; défiance qu'elle inspire à l'Angleterre, p. 161; revire-

0.00

ment d'opinion à l'égard de la Pologne et de la Russie, p. 173; attaques dirigées coutre l'Augleterre à propos de son refus d'accéder à nu projet de congrès européen; réfutation de ces attaques, p. 174; les élections de Paris en 1863, p. 180; sa politique au Mexique jugée en Angleterre, p. 199; famse appréciation de l'accueil fait en Europe au projet d'un congrès curopéen par la presse française officielle et semi-officielle, p. 216; Manière de procéder de ces journaux pour tromper leurs lecteurs, p. 217; caractère de la féodalité en France, p. 275; solution donnée par la France à la question de la propriété du sol, p. 281; résultats de la petite culture en France, p. 293; effets du Code civil sur le moroellement du sol, p. 294; Tableau de la division du sol de la France, p. 296; les effets de la petite culture sur la condition intellectuelle et norale du paysan français, p. 297; situation des communes rurales de France; p. 298; le paysan propriétaire, serf de l'usure; prix d'un emprunt hypothécaire, p. 300; alimentation des classes rurales en France, 301; heureux résultats de la petite culture en France, p. 303; les arp. 301; neureux resultations 913, 826 et 827 du Code civil, p. 304.

Francrort (Le Congrès de). — Son insuccès en Angleterre, t. II, p. 1; plan de réforme fédérale proposé par l'Autriche, p. 4; entrée de l'empereur d'Antriche à Francfort, p. 7; absence du roi de Prusse, p. 8; avortement du Congrès, p. 8.

Frederic VII (Roi de Danemark). — Sa mort; sensation qu'elle cause en Angleterre, t. 11, p. 132; appréciation de sou caractère, p. 140.

GALIANI. - Sa définition des nations agricoles, t. 11, p. 57.

GALEM (La prince do). — Su revenus; as dotation à propos de non mariage, t. l. p. 1/c, observations de M. Ang. Smith, p. 1/2 approbation unanime de l'Angleterre; ses motifs, p. 1/2; son altercation avec un fermier; réprimande du Morning Sur, p. 1/2; préparaiti de fête à propos de son mariage, p. 2/2; précents destinies à an finnées, p. 2/2; gridpauxifis de fête à Gruvenené, la dontes, p. 2/2; confit entre la Corporation de Londres et le ministre de l'intérieur, p. 2/2; sur réception à Londres, p. 5/2; vértible caracteré de estie fête, p.

GENEIVE (madame), acrobate. — Sa chute et sa mort, t. 1, p. 380; lettre de la reine Victoria, p. 381. GEORGE II. — Le meilleur gentilhomme d'Angleterre, d'après lui, t. II.,

p. 274.

GEORDE IV. — Sa vie scandaleuse lorsqu'il était prince de Galles; son entourage, t. ½ p. 17; ses maîtresses; ses dettes au moment de son mariage, p. 18. Geoer cum (Le). — Annonce extraordinaire dans le Daily Telegraph, t. 11,

р. 34. Gіввож (Le colonel). — Son aventure avec M. Jordan; t. 1, р. 202; sa condamnation, р. 203; protestation en sa faveur, р. 204.

Conson (M. Milner). — Nommé président du Board of trade par lord Palmerston, t. 1, p. 158.

GLADSTONE (M.). - Son exposé du budget en 1863, t. I. p. 145; son suc-

Surres Gangl

cia, p. 147; réduction de Viscouse Iu.; p. 149; réduction ées droits sur le 04; p. 149; distante désastreme de l'Iriadap, p. 169; il vent somettre les institutions charitable à l'accese (ar. p. 139; cianours sonierées per es projet, p. 195; net discouse pour le sonierie à la Chambre de Communes, p. 195; Retrait de ce projet, p. 199; as répose à la motion de M. Robuck en l'aveur de la recommissance des Datas du Sal, p. 317; GEASCON. — Medique un fluveur de la Pologae, 1, 17, 388; résolutions (GASCON. — Medique un fluveur de la Pologae, 1, 17, 388; résolutions de la Pologae (1, 17, 188); sonie l'accession de la Pologae (1, 17, 188); sonie l'accession de la Pologae (1, 17, 188); résolutions de l'Accession de

GLASGOW. — Meeting en faveur de la Pologne, t. I, p. 139; résoluti adoptées, p. 139.

GLOBE (Le). - Il flétrit les combats de boxeurs, t. II, p. 14.

GODERICH (Lord). — Sa visite à Louis Blanc; son portrait, t. Il, p. 344. GORISCHAKOFF (Le prince). — Sa réponse à la nots du cabinet auglais eu faveur de la Pologne, t. l. p. 175; son entrevue avec lord Napier, p. 175 et 393; il est réfuté par lord Russell, t. Il, p. 45.

Goss (Joe). - Sa lutte contre J. Mace, t. II, p. 12.

GREGORY (M.). — Sa motiou coutre la Turquie, t. I. p. 235.

GREY (Lord de). — Il remplace Sir Cornwall Lewis au département de la guerre, t. I. p. 155; ses titres au ministère, p. 136.

Guny (Sir George). — Ministre de l'intérieur; conflit uvec la Corporation de Londres, t. 1, p. 30; sa prétention d'enlever au lord maire sa juridiction en matière de police, p. 118.

GUIDIBALI. — Un meeting en faveur de la Pologne, L. j. p. 72; curvetre des discours prononcies; phisanteries du Finas, p. 71; résolutious adoptées, p. 28 et 29; témoigrange de la sympathie de l'Angleterre pour la Pologne, mais en même temps de su crainte de la genere, p. 79; hanquet offert à la princesse de Galles, p. 59; instillités coûtenses acquises pour cutte Rête, p. 52 et 70.

Gullford (La foire de). - Soènes étranges et honteuses, t. II, p. 57.

Hardensumo (Le prince de). — Memorandum contre l'indépendance de la Pologne, t. 1, p. 355.

HARROWBY (Lord). — Sa motion centre in Russic, t. 1, p. 190; see conclusions pacifiques, p. 130.

Ilaynau (Le général). — Sa réception en Angleterre après la guerre de Hougrie, 1, 1, p. 259.

Hernan. — Sa lutte contre Sayers, t. II, p. 16; polémique qu'elle sonlive, p. 290; son satour eu Angleterre, p. 292; sa lutte arec Iom king à Wadherst, p. 294 et 290; sa défaite, p. 224 et 231; sa force herculéenne, p. 227; sa noble confiance avant le combat, p. 298,

Henness (M.) — Sa motion en faveur de la Pologne, 1. 1, p. 39; il la retire, p. 39. Henress. — Lettre à Garibaldi : le Droit à la terre; appréciation tro-

nique des réformes proposes par MM. Bright et Colden, t. Il. p. 283.

HITCHIN (Herfordshire). — Une réunion agricole, t. Il. p. 50; le marquis de Salisbury an banquet, p. 50; discours de Sir Edward Bulwer Lyton, p. 54.

- Home (M.). En Angleterre, t. I, p. 321.
- HOFE (M. Beresford). Il glorifie à Liverpool les sympathies de l'Angleterre pour le Sud, dans la guerre civile d'Amérique, t. II, p. 89. HORNE (M.). — Auteur d'un drame sur Judas; singülière opinion paisée
- dans un sermon de l'archevêque Whateley, t. II, p. 28. Houssnan (M.). — Son discours contre les États du Nord d'Amérique, t. I.
- p. 170.
  HEDTIELD (M.). Il obtient de la Chambre des Communes l'ordre de publier la correspondance relative à l'Afghanistan, t. 1, p. 201.
- HUDSON (Sir James). Ministre anglais à Turin; sa mise à la retraite, t. II, p. 9; son rôle à Turin, p. 9.
- Hugo (Victor). Une citation dn Roi s'amuse, t. II, p. 82
- INCOME TAX (L'). Réduction en 1863, t. I., p. 148; projet de M. Gladstone d'y soumettre les institutions charitables, p. 193; elameurs soulevées par ce projet, p. 194; retrait de ce projet, p. 199.
- Janes (Soulèvement des). Cosp d'oul rétrospecif au cette grande insurrection; impression qu'elle produsit en Angletre, t. Il, p. 1821; appréciation historique, p. 1825; qualles en furent les causes, p. 1865 article du Bendony Times, p. 1828; lidvaloch à Carmpurer, Nana-Sulb à Lincknow; soulèvement à Lahone, p. 191; la rébellion domptée; vengances et représailles tarribles, p. 185.
- INSTITUTIONS CHARITABLES (Les). Leur fondation at leur administration en Angleterre, t. I. p. 192; affranchies de l'income tax, M. Gladstone veut les y sonnectire, p. 193; protestations contre co projet, p. 195; son retrait, p. 199.
- HILLANDE. Sa situation désastreuse en 1963, t. I. p. 149; I. a religion établie, p. 208; protestation de M. Dillwyn courte la situation faite aux catholiques, p. 209; les metifs ayant nécessité l'étublissement d'une religion d'État n'y octatent plus, p. 282; l'émigration irlandaise; sondition du payant irlandaise, I. II, p. 818;
- JACKSON (Stonewall). Sq. mort; effet produit en Angleterm, t. J. p. 213; son mérite, p. 214; son portrait, p. 215. Journax (M.). Ses aventures aver M. Bouelaudit et le nolenel Gibbon.
- Johnan (M.). Ses aventures avec M. Honeiceaut et le colonel Gibbon 4. <u>I.</u> p. 201 et <u>202</u>; son procès contre le colonel Gibbon, p. 203. . Johnan (Mrs). — Ses relations avec M. Boucicault, t. <u>I.</u> p. 201.
- JUARREZ. Jugé par M. Mathew, t. 1, p. 253; la vérité sur son gouvernement, t. II, p. 260; sa réponse sux réclamations de la France, de l'Angleterre et de l'Espagne, p. 201.
- KATE (M.). Son histoire de l'Afghanistan, t. I. p. 227; son appréciation du caractère et de la conduite de Sir Alex. Burnes, p. 229; il est chargé de aurveiller l'impression de la correspondance relative à l'Afghanistan, n. 201.
- Kino (Tom). Le champion d'Angleterre, t. II, p. 222; sa Intte à Wadhurst contre (Heenan, p. 224 et 230; sa vistoire, p. 224 et 231;

- ses exploits, p. 227; son hésitation à se mesurer avec Heenan, p. 228; le prix de la lutte le décido, p. 229.
- KINGLAKE (M.). Histoire de la fondation et des développements du Times, t. I, p. 24 6.
- LAIRD (M. John). Il fait construire deux navires de guerre destinés aux Confédérés américains, t. II, p. 18; question soulevée par ce fait, p. 12 ot 26; saisio do ses navires, p. 80; un discours de lui, p. 110; ses aveux et ses réticences, p. 111.
- Laman (Le Colonel). Un do ses exploits, t. II, p. 22; l'osclavage glorifié par lui comme une institution divino, p. 100.
- LAMB (Charles). Un mot de lui, t. II, p. 267.
- Laucasama (Les ouviers da), Leur situation dejoemble, t. J., p. 21; contest à Subsybridge, p. 98 | Homatric commité de secont, p. 92 | contest à Subsybridge, p. 98 | 1 Himatric cotomière avant la gourre Admérique, p. 98; que frer l'Angleterre miser de le cris contonière P. p. 29; importance attachés par la ment d'opinion du Tême, p. 109; l'émigration reprode comme rembé la crises par l'error, p. 109; l'émigration reprode comme rembé de l'émigration p. 103; vyetème de l'intervention de l'État, p. 105; dejéction de rembé des contonie d'Etat, p. 105; dejéction de l'État, p. 105; de l'étation de soulver ou Angelerre l'intervention de l'État, p. 105; dejéction de l'État, p. 105; de l'étation de nouvers de Salaphyridge, p. 105; 206; de l'étation de nouvers de Salaphyridge, p. 105; 206; de l'étation de nouvers de salaphyridge, p. 105; 206; de l'étation de nouvers de l'étation de l'état, p. 105; de l'étation de nouvers de l'étation de l'état, p. 105; de l'étation de nouvers de l'étation de l'état, p. 105; de l'étation de nouvers de l'étation de l'état, p. 105; de l'étation de nouvers de l'étation de l'é
- LAND TAX (La). Son histoire, t. II, p. 346; tablean comparatif des oharges qui pésent sur la terre en France et en Angleterre, p. 347.
- LANGIEWICZ. Effet produit on Angleterre par as capture par les Antrichiens, t. <u>I.</u> p. 87.

  LAYARD (M.). — Réfutation de la conversation de M. Ræbnek avec Na-
- poléon III, t. I., p. 313; démonti donné à M. Robuck à propos dos paroles prêtées par lui à l'Empereur des Français, p. 337. L'EMPEREUR, LA POLOGNE ET L'EUROPE. — But de ce pamphet, t. I.
- p. 385.
  LEWIS (Sir George Cornwall). Sa mort, <u>1</u>, <u>1</u>, p. 140; son portrait, p. 141; son éloge par M. Disraeli, p. 142; opposé à la reconnaissance
- dos États du Sud, p. 143; ses occupations officielles et littéraires, p. 144.

  Libéraux (Les). Nouvelle dénomination de parti en Angleterre, t. II,
- p. 313.

  Liller (Lo sergent-major). Cruantés du colonel Crawley à son
- égard; sa mort, t. <u>l.</u> p. 267; indignation on Angleterre, p. 268. LINCOLN (Abraham). — Effet produit en Augloterre par sa lettre à la ligue Unioniste, t. II, p. 42; sa volonté de rétablir l'Union américaine,
- LINDSAY (M.). Son récit de l'entrevue de M. Robnok avec Napo-

léon III, t. I. p. 342; ses deux hôtes: M. Mason et le colonel Lamar, t. II, p. 99.

t. 11. p. 99.

LISTE CIVILE (La). - Son chiffre en Augleterre, t. I. p. 19.

LONDRAS. — Ses espérances à propos de mariage da prince de Galles; on désapointement, 1, p. Eli pripantili pour la réception de la princeaux Alazandras, p. 23 et 52 coullit entre sa Corporation et la cité de la faction de la companio de la companio de la et de sa faction, p. 65 illiminations: attitude de la population, p. 21; veritable caractire de la réception du prince de Galles et de sa faccés, p. 65 juntifinate de la policie de sa Corporation le jour de l'utilitation de la companio de la companio de la companio de de l'intérior de la insister sa juridiction en matter de police, p. 118. LONDRAS (AL CORPORTION de CORPORTION de LONDRAS (AL CORPORTION de LONDRAS (AL CORPORTION de LONDRAS (AL CORPORTION de LONDRAS ).

L'EXPULUES (Lord). — Sa mort, t. II. p. 82; son discours sur les dangers de l'Angleterre, en 1859, p. 83; sa. carrière politique, p. 84; son rôle dans la question de l'émancipation des catholiques, p. 85; son attitude dans la question de la réforme parlementaire, p. 87; son caractère privé p. 88; son disquence, p. 88.

LYTTRLYON (Lord). — Ses paroles contre la demande de la radiation d'une des clauses de l'acte d'Uniformité, t. <u>I</u>, p. 219.

Mace (Jem). - Sa Intte contre J. Goss, t. II, p. 12.

Mac Cullom (M.). — Nombre des propriétaires fonciers (tandfords) en Angleterre, t. II., p. 305; comparaison de la rente territoriale en 1814-15 et en 1831-32, p. 328; son opision sur l'utilité d'une aristornais; le simulant de l'inégalité, p. 330; réfutation de cette théorie, p. 337.

Mac Naghten (Sir William). — Secrétaire du gouvernement des Indes; ses instructions à Sir Alex. Burnes, t. I. p. 291.

MALTHUS. — Ses Recherches our la nature et le progrès de la rente, t. II, p. 325.

MATHEW (M.). — Exposé de la situation du Mexique avant l'expédition, t. I. p. 252; jugement sur Juarez, p. 253.

MERTINO ALLEMAND (Un). — Son objet, t. II, p. 164; opinion de Karl Blind sur la question du Siesvig-Holstein, p. 165; commission nommée; résolutions de Karl Blind adoptées, p. 166; meeting à London Tarern; orateurs entendus, p. 167; son opinion sur la candidature du prince d'Augustenbourg; ses voes démocratiques, p. 168;

MEXIQUE (Expédition da). — Prise de Pachla, t. I., p. 267; les Mexicains jagés par le Normigo Str. p. 268; jugement scroed da journal fEwrope, p. 299; appréciation du Tiente, p. 261; situation du Mexique scant l'expédition, p. 292; la virtié au l'expédition d'après les documents publiés dans le Bius Book, p. 293; opinion de l'Angleterre sur la politique française au Mexique; but originate de l'expédition t. 11, p. 199; les vrais coupables des médits dont on pournuivait le exclessment, p. 290; réponse de Junaes aux réclamations de la cellessment, p. 290; réponse de Junaes aux réclamations de la

- Ennes, de l'Angleterre et de l'Espagne, p. 201; convention du all octobre, p. 2021; principe de non-intervention dans les affaires intérisures du Mexique soulié par lord Russell et affaires par M. Thouveel, p. 203; opinion du Trans sur l'établissement d'un empire accesse, p. 204; manifeste du général Doblado contre l'invasion du Mexique par le Français, p. 206.
- MICHELET (M. Jules). L'omour du paysan pour la terre, t. 11, p. 273; affranchissement par la terre, p. 395.
- Mill. (John Stuart.) Une citation de son livre de La Liberté, t. I. p. 284; belle parole sur le despotisante de l'opinion, p. 282; son opinion sur l'anonymie en matière de presse, i. II, p. 242; opinion sur le droit d'hérédité, p. 311 et 312; condamnation de la propriété territoriale, p. 324; opinion sur le ractie, p. 384.
- MILTON. Une citation de lui, t. II, p. 276.
- Missian (La).. Son augmentation incessante en Angleterre, t. 11, p. 308.
- MONCKTON-MILEMB (M.). Son opinion sur le parti à prendre par l'Angleterre dans la quastion polonaise, t. I. p. 32.
- MONTASONS. Mariages contractés à la légère, t. I. p. 125; un mot de lui sur les maris trompés, t. II, p. 108.
- MORNINO HERALD (Le). Appréciation des succès des fédéraux américains, t. I., p. 360; il défend la construction des navires de gourre de M. Laird, t. II, p. 28. MORNINO POUT (Le). — Considérations sur le refus de l'Augleterre
- d'acoder nu prejet d'un congrès européen; leur réfitation, t. 11, p. 171; son opiniou sur la signature en matière de presso, p. 245.

  Monstrus Vana (Le). Sa mereuriale au prince de Galles, t. 1, p. 165; son appréciation des Mexicanns, p. 248; il fétrit les combats de boxers,
- t. II. p. 14; il appuie les réclamations du ministre américain contre la construction de movires destinés anx confédérés, p. 28; résit d'un axploit du colorel Lamar, p. 100; il insére la lettre da M. Coblen au Times, p. 231; lettre de M. Coblen à M. John Delanc, p. 238. MORRISON (El Bietenandt.) Un astrologue an dis-neuvièmes sicle. L. 1.
- p. 323; son almanach, p. 324; la boule de cristal, p. 325; sea dupes, p. 326; procès intenté à l'amiral Belcher, p. 327.
- NANA SAILE. Sa prétendue arrestation, t. I, p. 400; réflexions sérienses que cette nouvelle doit inspirer en Angleterre, p. 403.
- NAPIER (Lord). Son entrevne avec le priuce Gortschakoff, t. 1, p. 178 et 363.
- Nasbužos III. Effet produit en Angleterre par sa lettre à M. Billaul, an asjet de la Polegre, t. I.p. 62; son entreue avec M. Roback, p. 312 et 337; son discourte à l'ouverture de la session de 1863; appréciation critique de ce discourre, t. II.p. 122; défaince qu'il impire à l'Angleterre, p. 211; effet produit en Angleterre par sa lettre aux souverains de l'Europe, p. 212.

INDEX 383.

Nassentrodon (Le comte de). — Sa réponse aux remontrances du cabinet anglais au sujet des émissaires russes dans l'Afghanistan, t. I, p. 282.

O'CONNELL (Daniel). - Une apostrophe de lui, t. II, p. 31.

QPERSON PUBLIQUE (L'). — Son despotisme en Angleterre, t. I, p. 281; ses inconvénients, p. 285; ses esprices, p. 286.

PALMERSTON (Lord). - Il justifie l'insurrection polonnise, t. I. p. 37 : son refus d'assister la Pelogne en 1831, p. 41; ses réserves à l'égard de la Pelogne en 1863, p. 65 ; il est accusé d'être lié à la Russie par un pacte secret, p. 66; son actieu funeste à la Pelogne en 1831, p. 66; an conduite à l'égard de la Pelogne à cette époque, p. 67; sa répense à la demande d'une interventien en faveur de la Pologne en 1831, p. 70; son refus d'intervenir en faveur de la Pologne en 1863, p. 72; set discours à Glasgow, à Greenock, à Édimbourg et à Leith, p. 111; il appelle lord de Grey au ministère de la guerre, p. 157; un des traits caractéristiques de sa politique, p. 158; il nomme M. Stansfeld à l'amirauté, p. 158; dépêches falsifiées, p. 287; ses remontrances au cabinet de Saint-Pétersbourg sur la conduite de ses émissaires dans l'Anie centrale, p. 292; il se déclare satisfait de la réponse du comte de Nesscirode, p. 293; sa répense à une demande d'enquête sur la falsification de cortaines dépêches, p. 304; ses explications à ce sujet, p. 307; réquisitoire de M. Bright contre lai, p. 307; se défense par M. Disraeli, p. 308; ses efforts pour empêcher M. Recbuck de démeutir le Moniteur, p. 339 et 41; sa mercuriale à M. Roebnek, p. 344; partisan du projet d'un congrès européen, t. II, p. 159; son epinion sur les cembats de boxeurs, p. 221.

PAUPERIBMS (Le). — Chiffre des indigents en Angleterre et dans le pays de tialles au mois de janvier 1863, t. II, p. 69; augmentation incessante de la misero en Anglaterre, p. 309.

PRIERHOFF (Le). — Saisie de ce navire par les Américains, t. I, p. 114. PRILIPPE DE NÉRI (Saint). — Ancedote sur lui, t. I. p. 150.

Pinon. — Une ancedote sur lmi, t. 11, p. 159.

PLINE. - Un mot de lui, t. II, p. 307.

Poncosse (La). — Sa cause difessites à la Clamème des Lords, t. l. p. 13: misjanation di risse centra la Russie et la Prause, p. 20; discours do lord Ellenkowagie et de lord Rassell en faveur de l'interrection polssie, p. 21; mandinatation ympathies à la Chumère de Lords, p. 20; opinion unanime de la presse auglisio sur la conduito de la Prause a se ejecule, p. 20 42; qual part personne le gouverneure trançais. P. p. 24; modifs qui millient en faveur de son intervention control pris avez enzime, per l'Augleterr, p. 20; manifestation parlementaire en faveur de l'intervention polonnies motion de M. Henuessy, p. 23; episions diverses, p. 32 et 34 y per de la Chamère des Communes,

p. 34; intérêt de l'Angleterre à ne pas abandonner la cause polonaise, p. 34 et 35 ; sentiments vrais de l'Angleterre à l'égard de la Pologne. p. 36; bonne foi de la sympathie des Anglais pour elle, p. 37; justification de l'insurrection polonaise par lord Palmerston, p. 37; unanimité de la Chambre des Communes en faveur de la Pologne, p. 38; attitude de l'Autriche à son égard en 1831 et 1863, p. 40; dispositions favorables de Louis-Philippe en 1831, p. 41; refns de lord Palmerston de s'y associer, p. 41 ; desir de l'Angleterre d'obtenir la neutralité de la Prusse ; sa crainte d'une guerre de la France contre cette dernière puissance. p. 42; résultats à attendre des sympathies de l'Angleterre pour elle. p. 65; réserves de lord Palmerston, p. 65; conduite de lord Palmerston à son égard en 1831, p. 67; son rétablissement proposé an congrès de Vienne, p. 67; refns de l'empereur de Russie d'y consentir, p. 68; garanties illusoires stipulées en sa favenr an traité de Vienne, p. 68; manifeste des Polonais en 1831, p. 69; efforts de l'Autriche en sa faveur en 1831, p. 69; mission de M. Walewski en France et en Angleterre, p. 69; dispositions favorables de la France, p. 69; refus de lord Palmerston d'intervenir en sa faveur, p. 70; que fera l'Angleterre en 1863? p. 71; abandon de la Pologne par l'Angleterre en 1843, p. 72; meeting de Guildhall en sa faveur, p. 73; con-versation avec un envoyé de l'insurrection polonaise, p. 82; capture de Langiewicz par les Antrichiens, p. 85; résultats de cette capture jugés par un insurgé polonais, p. 90; fluctuations de l'opinion à son égard en Angleterre, p. 136; meeting à Glasgow en sa faveur, p. 137; réponse de la Russie à la note du cabinet anglais en sa faveur, p. 176; déclaration d'impnissance du cabinet anglais, p. 181; protestation en sa faveur, p. 185; atrocités des Russes dénoncées par lord Stratford de Redcliffe, p. 260; intervention diplomatique dérisoire en sa faveur, p. 261; résumé des notes diplomatiques adressées à la Russie en sa favenr, p. 270; appréciation de cette intervention dérisoire, p. 271; massacre d'nn corps d'insurgés prisonniers, p. 273; motion de M. Fors-ter, p. 275; opposition des Polonais à une intervention diplomatique, p. 332; ce qu'ils demandent, p. 333; réponse de la Russie aux remontrances diplomatiques de l'Angleterre, p. 346; critique des demandes adressées à la Russie, p. 352; son indépendance réclamée par lord Castlereagh an congrès de Vienne, p. 354; memorandum du prince de Hardenberg contre son indépendance, p. 365; meetings en Angleterre en sa favenr, p. 367; rumenrs diverses anxquelles donne lien la question polonaise, p. 388; incertitude sur l'adoption d'une action commune on d'une action séparée, p. 390; manifeste du gonvernement anonyme de la Pologne, p. 391; la reconnaissance des Polonais en qualité de belligérants demandée par le parti libéral anglais et le prince Czartoryski, t. II, p. 36; signification de cette solution, p. 37; résultat des négociations de l'Angleterre en sa faveur, p. 39; dernier mot de l'Angleterre à son égard, p. 46; son agonie pendant que la diplomatie argumente, p. 48; opprobre pour l'Enrope si sa ns-tionalité est supprimée par la Russie, p. 49; occasion admirable offerte en 1963 pour son rétablissement, p. 50,

PONSONBY (lord). — Sa lettre à l'égard des prétentiens de la Russie sur la Greassie et le Caucase, t. I, p. 227.

POTTER (M. Edmond). — Lettre sur la situation de l'industrie cotonuière, t. I, p. 98; il réclame l'intervention de l'État, p. 105; objections que soulève sa proposition, p. 106.

PLESSE, ASOLAISE (I.A.) — Son attitude dans la querelle de M. Coblem avec le Finez, I. Il., p. 285; tichnien montreusses are le monopole de la publicité, p. 286; condamnation de ces théories, p. 287; le purmalime anonyme, p. 242; immoralité de ce système: insertion d'une réponse à une attaque nen obligatoire; l'absence de la bis unpublée par les mouras, bommage rendu à la loyatid des journaities anglais, p. 243; pouvoir que lei confire l'anonymie, p. 244; la signature odireusaux journaities anglais, p. 243; sesertion de Morris Peta, p. 246.

PROMESSE DE MARIAGE (Rupture de). — Procès en Angleterre, t. I, p. 121; histoire de M. Corbett et de Miss Chandler, p. 121; la lei anglaise en matière de fiançailles, p. 122.

PROPRIÉTÉ TERRITORIALE (La). - Discours de MM, Cobden et Bright à Rochdale, t. II, p. 263 et 264; la tenure aristocratique du sol attaquée par eux; le Times les accuse de veuloir le partage des terres, p. 265; injustice de cette accusation, p. 266; constitution féodale de la propriété en Angleterre, p. 268; état réel des choses; condition du paysau en Angleterre, p. 269; origine et établissement du système féodal en Angleterre, p. 270; relation du lord au vassal; les frecholders, p. 271; le souverain seul propriétaire du royanme : citation de Blackstone : réformes réclamées par MM, Cobdeu et Bright, p. 272; fondement de la nissance de l'aristocratie anglaise, p. 277; dénombrement de la populatien agricole en Angleterre; 30,000 familles de propriétaires; les fermiers, des capitalistes, p. 277; le droit de primogéniture et le droit de substitution, p. 278; une citation de J. J. Rousseau, p. 279; réfutation de Rousseau, p. 280; la propriété du produit doit-elle être distincte de celle du sol? p. 280; solutions différentes de ce problème en France et en Angleterre; eu France, la terre divisée; le Code civil, p. 281; en Angleterre, la propriété du sol concentrée par la loi et l'opinion publique entre les mains d'un petit nombre de famille; incenvénisnts de ces deux systèmes, p. 282; discours de M. Bright à Birmingham; réponse aux accusations du Times, p. 283; réformes proposées par M. Bright; critique de ses réformes, p. 285; le droit du paysan à la terre, p. 287; principes de la tennre des terres, p. 288; le meilleur système ponr réaliser le droit à la terre, p. 290; la petite culture; ses inconvénients. p. 291; opinion de M. de Sismendi sur l'appropriation des terres, p. 292; résultats de la petite culture, p. 293; effets du Code civil sur le mercellemeut du sol, p. 294; une citatieu de George Sand, p. 295; tableau de la division du sot de la France, p. 296; les effets de la petite culture sur la condition intellectuelle et merale du paysan décrite par M. Thornton, p. 297; situation des communes rurales de France, p. 298; le paysan prepriétaire, serf de l'usnre; prix d'un emprunt hypothécaire, p. 300; alimentation des classes rurales en France, p. 300 et 301; avantages du système de la petite culture, p. 302; ses houreux résultats en France? circonstances qui combattent en France la division indéfinie du sol. p. 303; les articles 913, 826 et 827 du Code civil, p. 304; nombre dos propriétaires fenciers en Augletorre, d'après M. Mac Culloch, p. 305 ; d'après M. Fischel : teudance de la propriété du sol à s'accumuler dans quelques mains affirmée par M. Bright, p. 306; exemples cités à l'appui de cette tendance, p. 307; baux à courte échéance; résultats de ce système, p. 309; moyens par lesquels se maintient l'accaparement du sol; le droit d'alnesse, p. 309; ce qu'était ce droit sons l'ancienne loi normande; ce qu'en a fait Guillaume le Conquérant, p. 310; les settlements, p. 817; l'émigration irlandaise; condition du paysau irlandais, p. 318; ce que c'est op'nu settlement, p. 319; le but des settlements; la lei et les faits, p. 320; entraves apportées à la transmission des propriétés; application an sol des doctrines de la liberté commerciale, réclamée par MM. Cobden et Bright, p. 321; distinction a faire entre le cultivateur et le propriétaire du sol, p. 323; le droit individuel de propriété réglé, limité, tempéré partont, p. 323; la propriété territoriale condamnée par M. Stuart Mill, p. 324; mobilisation du sol en Angleterre; projet de loi de lord Derby rapeussé, p. 328; projet de loi de lord Westbury adopté, p. 329; obstacles que rencontre la mobilisation du sol en Angleterre, p. 830; les hommes de lois, p. 830-31; revenn ant du sol en 1861-62, p. 333; l'ancien droit de conquête représente par la rente, p. 334; abus de la constitution aristocratique de la propriété territoriale en Angleterre, p. 338; différence à établir entre le propriétaire foncier et le espitaliste, p. 349; hausse fabuleuse du prix de la terre en Angleterre, p. 350; l'achat d'un domaine, un mauvais placement, p. 358; une citation de M. Vidal, p. 354; conséquences de l'augmentation progressive de la rente, p. 354; la terre, un article de lune, p. 355,

Pursse, (La), — Sa conduite à l'égard de la Pologne fiétrie par la presse anglaise, t. I, p. 23 et 24; illusions de la presse libérale anglaise aur la politique de M. de Bismark, t. II, p. 135; réponse à ces illusions, p. 137; manifeste de Karl Blind, p. 138; la question du Shevvig-Holstein posée en 1848 par le voi de Prusse, p. 150.

#### Prema. - Son siège, sa chute, t. I, p. 248.

Punce (Le). - Deux enricatures, t. I, p. 334 et 335.

RENT (I.A.) — Théorie suglaise, I. II, p. 322; son origine; la loie on serviousment proprient], p. 221; théorie de James Anderson, de West, de Malhine et de Ricarlo, p. 225; exposé de la théorie de Ricarlo, p. 325-55; déviation prograsire de la rente territoriale en Angélevre de 1900 à 1822, p. 327; comparison des années 1934-57 et 181-54 per Alec-Callode, p. 302; revenu met du où el 1864-62, p. 325; comparison des années 1934-57 p. 325; consciousment de la rente du sol depuis le stricture sielde, p. 325; consciousment de la rente du sol depuis le stricture sielde, p. 325; consciousment de la rente du sol depuis le stricture sielde, p. 325; consciousment de la rente du sol depuis le stricture sielde de la rente du sol depuis le stricture sielde de la rente du sol de la rente de la rente du sol de la rente d

- REVOLUTION FRANÇAISE (La). Son caractère de grandeur, t. I, p. 48.
  REYNOLDS (Sir Joshus). Le peintre, en lui, démout le professeur, t. II, p. 75.
- RICARDO. Exposition complète de la théorie sur la rente, t. II p. 325-26.
- Rozarcz (M.). Son discours contre les États du Neel d'Amérique, L. 1, p. 170; couch des conflictérs, 2006; dans le rôté de pageme du Danabe, p. 310; an métauso-pieux, p. 311; an conversaises succi higue de la conflicte de la conversaise succi higue de la conflicte de souveraises étrapages, p. 344; an mediton en leverer de la reconnaissance des États du Sayl, p. 384; mentione en leverer de la reconnaissance des États du Sayl, p. 384; mentione en leverer de la reconnaissance des États du Sayl, p. 384; mentione de la final, p. 335; mella des meters succe Napolos III; déclaration de la final de la fin
- ROGERS (M. J.-E. Thorold). Lettre au Morning Star sur l'accroissement de la rente depuis le seizième siècle, t. II, p. 333.
- ROUPELL (William). Son histeire; son precès, t. I, p. 368, 369; second procès non moins étrange, p. 371; déclaration du jury, p. 334.
- ROUSEAU (Jean-Jacques). Problème social posé par Jui, 4. I., p. 483. ses prédictions à l'égard de la Corse et de la Polegne, p. 346; assisheme contre la propriété t. II. p. 279; réfutation de cet anathème. p. 280.
- Resenta. (Lord). Sa politique à l'égard de la Banie, t. 1, p. 180°; a declaration à la Chambre des berles, p. 181; ass contradictions, p. 182; critique de sa politique à l'égard de la Pologue, p. 332; attaques que in vaut lu mies à la certaine du mistère anglais à l'artic, 1, 1, p. 10; sa réfutation des arguments du prince Gertechaloff, p. 47; as politique expléque par laimbrage, p. 30; pedre suna agrit, p. 50; son discours à Bairgowrie, p. 60; bland en Prance, II est applicail en Augleanande su service de M. Lador, p. 30; abstracts da projet d'un congrès expoéen. p. 109; il prochame le principe de non-intervention dans les affaires deriverses de M. Lador, pp. 205.
- Resur (La). Son attitude à l'égard de l'Angelerre, t. I., p. 17; a. rejonan à la code alponantique ne foreur de la Pologna, p. 175; genre de Camasa, p. 225; portée de cette genre, p. 286; an peggir, dans la garret de Camasa, p. 225; portée de cette genre, p. 286; an peggir, dans la garret de Crimée, p. 241; as derejotion per M. Ureplaur, p. 241; as réponse aux remontrances dujonantiques de l'Angelerre néveur de la Cologne, p. 356; dus gerrets, p. 580; a diplamatic, p. 280; alle aux Celuries no la divergence de la politique augulier de l'angelerre neveur de la politique augulier de la remondé de la diplomatic dans la question polocation, p. 380; de l'ever-terment de la diplomatic dans la question polocation, p. 386 de l'ever-terment de la diplomatic dans la question polocation, p. 386 de l'ever-terment de la diplomatic dans la question polocation, p. 386 de l'ever-terment de la diplomatic dans la question polocation, p. 386 de l'ever-terment de la diplomatic dans la question polocation, p. 386 de l'ever-terment de la diplomatic dans la question polocation, p. 386 de l'ever-terment de la diplomatic dans la question polocation, p. 386 de l'ever-terment de la diplomatic dans la question polocation, p. 386 de l'ever-terment de la diplomatic dans la question polocation, p. 386 de l'ever-terment de la diplomatic dans la question polocation, p. 386 de l'ever-terment de la diplomatic dans la question polocation, p. 386 de l'ever-terment de la diplomatic dans la question polocation, p. 386 de l'ever-terment de la diplomatic dans la question polocation, p. 386 de l'ever-terment de la diplomatic dans la question polocation, p. 386 de l'ever-terment de la diplomatic dans la question polocation, p. 386 de l'ever-terment de la diplomatic dans la question polocation, p. 386 de l'ever-terment de la diplomatic dans la question polocation p. 386 de la diplomatic dans la question polocation p. 386 de l'ever-terment de la diplomatic dans la question polocation p. 386 de la diplomatic dans la question polocation p. 386 de la diplo
  - SAINT-GERMAIN (Le comte de). A la cour de France, t. I, p. 319.

SAINT-JAMES'HALL (Meeting de). — Manifestation guerrière en faveur de la Pologne, t. I, p. 367.

Salisbury (Le marquis de). — Au banquet agricole de Hitchin, t. II, p. 53.

SAND (George). - Une citation de cet écrivain, t. II, p. 295.

SATUMDAT BRYINW [I.a.]. — Ses réclamations en favent des patrons de la boxe, t. II., p. 17; son articles sur le mot principt; ignorance de l'antenur en inquistique, p. 17; san négation du mot principe, p. 12; différence entre un principe et une opinion, p. 13; repropohe afraces aux écrivains français, p. 76; proposition d'un congrès pour vider la question de Slevig-Golistein, p. 151.

SAYERS (Tom). — Aoclamé le jour de l'entrée à Londres de la princesse Alexandra, t. I, p. 55; sa intte contre Heenan, t. II, p. 16; poiémique à laquelle donne lien ce combat, p. 220; il se retire des affaires, p. 221.

Secret (Uu étrange). — T. II, p. 107; ce qu'en raconte la rumeur publique, p. 108.

SETTLEMENTS (Les). — Ce que o'est, t. 11, p. 319; leur but; la loi et les faits, p. 320. SHAPTERBURY (Lord). — Ses paroles en faveur de la Pologne, t. 1, p. 189;

sa motion contre la Russie, p. 190; ses conclusions pacifiques, p. 190.

SHEFFIELD (Meeting de). — Manifestation eu faveur des confédérés américains, t. 1, p. 256; résolutions adoptées, p. 258.

SIDNEY SMITH. — Un mot de lui, t. I, p. 117. SINDBAD. — Sou histoire, t. II, p. 330 et 332.

Sismondi. - Opinion sur l'appropriation des terres, t. II. p. 292.

Staron-Oloxerus (Quantion da). — Exames du cette question, t. II, p. 141; insurrection da 1818, p. 142; in convention da 140, p. 143; griefs du Sevrige contre le Damenark, p. 144; effici du l'avénement de Christian au tione de Damenark, p. 146; effici du l'avénement de Christian au tione de Damenark, p. 146; réclamation des Neurgalation en Allemagne, p. 189; la question posée en 1849 par le roi de Prause; contreverse entre les évrainns adaois et les évrains altemands, p. 150; opposition des duches de 1849, p. 162; total protocol de 1829, p. 152; remociation de prince d'Augusterbourg à la succession des duches, p. 152; congrès proposé par que de l'autorité au de l'autorité allemand, p. 162; condition de l'autorité allemand, projetion des duches, p. 152; congrès proposé par que de l'autorité de l'autorité

SMALES (Le capitaine). — Sou procès avec le colonel Crawley, t. 1, p. 266.

Smire (Adam). - Opinion sur la rente, t. II, p. 348-49.

SMITH (M. Anguste). - See observations sur la dotation du prince de Galles, t. I, p. 14.

SPECTATOR (Le). - Considérations sur la saisie de l'Alabama, t. II, p. 114.

STALETRIDGE (Une émeute à). — Canses générales, t. I, p. 92; causes particulières, p. 95; explosion de l'émente, p. 96; pétition des onvriers, p. 126 à 128.

STARSFELD (M.). — Son opinion sur le parti à prendre par l'Angleterre dans la question polonaise, t. 1, p. 34; se nomination à l'amiranté, p. 158; appréciation de son caractère, p. 158.

STEPHENS (M.). — Vice-président de la Confédération du Sud; son atti-

titude an moment où la séparation est proposée; par quels arguments il la combat, t. II, p. 104; son discours à la Convention de l'Etat de Géorgie, p. 357. STRATFORD DE REDCLIFFE (Lord). — Il dénonce les atrocités commises

STRAITORD DE REDCLIFFE (Lord). — Il dénonce les atrocités commises eu Pologne par les Russes, t. I, p. 260. SUCCESSIONS (Les). — Aux États-Unis, en France et en Angleterre, t. II,

p. 310; controverse sur le droit de tester, p. 311; droit d'hérédité : opinions de Bentham et de Stnart Mill, p. 311 et 312.

SUMMER (M.). — Ses attaques coutre l'Angleterre, t. II, p. 65; réponse

de lord Russell, p. 65.

THACKERAY (William Makepeace). — Sa maison, t. II, p. 248; anecdotes sur lui, p. 249 et 253; ses funérailles, p. 249 et 259; sa naissance et sa mort, p. 250 et 257; son deruier discours, p. 250; appréciation de son

sur iu, p. 220 et 205; ses interniteis, p. 220 et 205; sa missance et se mort, p. 250 et 257; son dermerier discours, p. 250; appréciation de son faleut, p. 261 et 257; ses débuts dans le Frazer's Magastine; Emond et les Quatte Georges, p. 252; son existence et sa vie, p. 263 et 268; sa timidité, p. 255.

Tuf. - Réduction du droit d'importation en 1863, t. I, p. 149.

THORNYON (M.). — Défensenr du système de la petite culture; effets de ce système sur la condition intellectuelle et morale du payan, t. II, "p. 297.

THOUVEKEL (M.). — Il affirme le principe de non-interveution dans les affaires intérieures du Mexique, t. II, p. 203.

Thuza (Lo). — Sa maissance et son dévelopmennen, t. I., p. 2 à 6; son action et son organisation, p. 6 à 8; opinion des Anglaiss re l'ai, p. 8 et 8; échoes subis per son influence, p. 9; sa prissance; dangers qu'elle présents, p. 10 et 11; ses variations, p. 12; comment il représents person, p. 20; ses précespantion à l'égent de jugment port à l'êtrager sur l'engencement inspiré sur la princesse Alexander, p. 27; l'expination qu'il en donne, p. 44; il se moque du metting de faindablai en favere de la Póloger, p. 75; importance qu'il atsache noise en 1983, p. 100; il propose l'énignation comme numée à h crise du Lacassiller, p. 10; ses appréciations sur l'expédition de Marigne

p. 221; aggestation des mecios de fisierons. p. 260; conséquence qu'il tries des précisions de la Russia en la Poligne, f. II., p. 42; inserrica de cinquants-trois lettres à propos d'un tremblement de terre,
p. 72; signifique s'aquachements épicioniere, p. 72; appetium des déplèses de SI. Prouyra de Liains et de lors financil à propos du prejacis de SI. Prouyra de Liains et de lors financil à propos du prejade de SI. Prouyra de Liains et de lors financil à propos du prejacis de SI. Prouyra de Liains et de lors financil à propos de prejapende de SI. Prouyra de Liains et de lors financil à propos de prejapende de SI. Prouyra de Liains et de lors financier de l'appendix de la SI. Prouyra de Liains et de SI. Prouyra de Liains et l'appendix de la SI. Prouyra de Liains et l'appendix de la company de la company de l'appendix de la company de la compan

TITMARSH (Michael Angelo). - Voy. Thackeray,

TORIES (Les). — Lour role salon qu'ils se trouvent dans l'oppesition ou au pouvoir, t. II, p. 342; cette dénomination tend à tomber en désuétude, p. 343.

Transferre (Les). — Ce que c'est, t. II, p. 115; leur pratique en Angletrre, p. 117; la Clause d'appropriation devenue illasoire, p. 117; actigiue de cette clause; nécessité de s'eu départir au principe ou de s'y conformer dans la pratique, p. 118.

TRAMMAR (Miss Harriett). - Son histoire, t. II, p. 32.

Turquer (La). — Manifestation hostile à la Chambre des Communes, t. I, p. 233; ce qu'elle a gagné à la guerre de Crimée, p. 243.

Universitatio (Acte d'). — Engagements imposés au clergé anglicau, t. I, p. 216; cirromatanose dans lesqualles fut désnèté ent note, p. 217; lord Ebury damande la radiation d'une de ses classes, p. 218; se motion est repousée; paroles de lord Lyttalton, p. 219.

URQUHART (M.). — Il accuse lard Palmerston d'étre lié semètement à la Russie, t. 1, p. 66; sa description de la Eussie, p. 244; ses nombreux comités de politique étrangère, p. 259.

VESTRES. - Sa brouille avec la famille des Bourbons, t. I. p. 52.

VECTORIA (La reine.) — Se lettre au sujet de la mort de madame Geneire, t. I, p. 381; questions de pranique constitutionnelle soulevées par cette lettre, p. 383.
VEDAL (M.). — Une citation de son livre De la répartition des richesses

t. II, p. 354. Walewaki (M.). — Sa mission on France et en Angleterre en 1831, t. I,

p. 69.

Walt (Le colonel). — Pendu pour avoir causé la mort d'nn soldat, t. 1,
p. 278.

WALPOLE (M.). — Son opinion snr le parti à prendre par l'Angleterre dans la question polonaise, t. I, p. 34.

dans in question poionaise, t. 1, p. 34.

Walpole (Horace). — Copie de la sentence de Charles I<sup>49</sup> dans sa ohambre à coucher, t. II, p. 342.

WALTER (M.). — Son opinion sur le parti à presdre par l'Angleterre dans la question polonaise, t. I, p. 33.

West (M.). - Son Essai de l'application du capital à la terre, t. II. p. 325. Westbury (Lord). - Projet de loi sur la mobilisation du sol, adopté;

son but, ses dispositions, t. II, p. 329; obstacles à son application, p. 330; les hommes de loi, p. 331.

whateler (Richard), archevêque de Dublin. — Sa mort, t. II, p. 78; ses œuvres comme économiste et comme théologien, p. 78; singulière opinion sur Judas, p. 78-78; paradoxe sur la non-existence de Napoléon 1et, p. 79; aperçu de son caractère; ses ouvrages, p. 79.

Wings (Les). — Lear rôle selon qu'ils se trouvent dans l'opposition ou an pouvoir, t. II, p. 342; cetto dénomination tend à tomber en désuétude, p. 343.

WHITESIDE (M.). - Sa défense de l'Église établie, en Irlande, t. I,

WILLIS (William). - Un curieux défi, t. II, p. 228.

Wiseman (Le cardinal). — Manifeste à propos du soulèvement des Indos, t. II, p. 193,

ZADKIEL (Almanach de). — Ses prophéties, t. I, p. 324.
Voyez en ontre Morrison.

Zamoīski (Le prince). — Ses paroles au meeting de Saint-James' Hall, t. I, p. 392.

ZIMMERMAN (M. Carl.). — Son Théâtre de la guerre dans l'intérieur de l'Asie, t. I, p. 302.

FIN DE L'INDEX

PARIS. - IMP. S. POUPLRT-DAVIS, 30, RUE DOFFIELD,



#### COLLECTION

...

# GRANDS HISTORIENS CONTEMPORAINS ÉTRANGERS

#### Format in-8 à 5 francs le volume

terre. Tradnit de l'engleis par A. Baillot. 5 vol. in-8.. 25 fr. Duncker (M.). — Histoire de l'antiquité. 8 vol. in-8. (En préparation.) Servinus (G.-G.). — Introduction à l'Histoire du XIX<sup>a</sup> siècle. Traduit

de l'allemand par François Van Meenen. 1 vol. in-8, . 3 fr.

— Histoire du XIX siècle depuis les Traités de Vienne. Traduit de l'allemand per J.-F. Minssen. 15 vol. in-8. . . . . 75 fr. (L'ouvrage formers 18 à 20 volames.)

Merder (J.-G.). — Philosophie de l'histoire de l'humanité. Traduction de l'allemand par Émile Tandel. 3 vol. in-8. . . . 15 fr. Irving (Washington). — Histoire de la conquête de Grenade. Traduction nouvelle de l'anglais, précédée d'une étude sur les ou-

Vie de Mahomet. Traduit de l'anglais par H. Georges. 1 vol.
in-8.

 5 fr.

Kirk (John Foster). — Histoire de Charles le Téméraire, duc de

Librairie Internationale, 45, Boulevard Montmartre, à Paris.

(L'ouvrage formera 9 vol.)

### GRANDS HISTORIENS CONTEMPORAINS

Motley (John-Lotrop), - La Révolution des Pays-Bas au XVI siècle. Histoire de la foadation de la République des Provinces-Unies. Traduit de l'anglais par Gustave Jottrand et Albert Lucroix.

comprenant les ouvrages suivants :

- Histoire du règne de Philippe II. Traduit de l'anglais par G. Renson of P. Ithier, 5 vol. in-8. . . . . . . . . . . . . 25 fr.
- Histoire du règne de Ferdinand et d'Imbelle. Traduit de l'anglais
- - Histofre de la conquête du Mexique, avec un tablean préliminaire de l'ancienne civilisation mexicaine et la vie de Fernand Cortez. Publiée en français par Amédée Pichot. Nonvelle
- édition précédée d'une notice biographique sur l'auteur. 3 vol. in-8 avec 43 gravures et une certe. . . . . . . . . . . . 15 fr. - Essais de biographie et de critique. Trad. de l'anglais. 2 v. in-8. 10 fr
- s La Callection des historiens contemporains étrangers, publiée, » dit la Recus de Paris, a avec un zille qui ne se dément pas, a une importance capitale et répond chez nous à un véritable besoin. Les Français, en général, connaissent peu la littérature étrangère contemporaine; et si le théatre, le roman on la poésie tronvent grâce devant quelques lecteurs,
- on pent dire que les œuvres historiques sont tout à fait ignorées. « Cette collection comprend les ouvrages des quatre grands historieus américains de notre époque : BANCROFT, MOTLEY, PRESCOTT, WASHING-TON IRVING.
- s Parmi les Allemands, nous citerons : GERVINES, HERDER, DUNCKER. s La sèrie des historiens anglais s'ouvre par l'Histoire de la Grice de G. GROTE; elle contient également des œuvres de BUCKER, de KIRK et
- de MERIVALE. « Un soin tout partieulier est douné tant an choix des ouvrages qui entreront dans cette collection importante qu'à la traduction et à l'exécution matérielle des volumes.
  - « Plusieurs ouvrages sont en préparation.
  - s Les historiens dont la réputation est consacrée, et dont les œuvres offrent un intérêt général, figureront seuls dans cette grando collection.
- Ainsi se continuera cette série de grandes œuvres historiques les plus remarquables, sans contredit, de ce siècle, publiées soit en Angleterre, soit en Allemagno, soit en Amérique, et qui, sans ces traductions, fussent restées longtemps encore ignorées des lecteurs français.
- I Una semblable collection doit aveir as place d'honneur dans toutes les bibliotheques. >

Librairie Internationale, 15, Boulevard Montmartre, à Paris.

# HISTOIRE

| Adair (Sir R.) - Mémoires historiques relatifs à une mission à la cour              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| de Vienue en 1806. I vol. in-8 8 fr.                                                |
| Altmeyer (JJ.) Précis de l'Histoire du Brabant, 1 vol. in-8, 3 fr.                  |
| - Résumé de l'Histoire moderne, 1 vol. in-18.                                       |
| Les Gneug demer et la prise de la Brille (1568-1572), 1v. in-16. 2 fr.              |
| Apologie de Gulllaume de Nassau, prince d'Orange, précédée d'une                    |
|                                                                                     |
| introduction per A. Lacroix. 1 vol. in 16 cartonné 5 fr.                            |
| Arrivabeue (Comte Jean). — D'une époque de ma vie (1820-1822).                      |
| Mes Mémoires, documents sur la Révolution en Italie, suivis                         |
| de six lettres inédites de Silvio Pellico. Traduit sur le manuscrit                 |
| original par Salvador Morhange. 1 v. Charpentier 3 50                               |
| Avenel (G.) Anacharais Cloots, l'Orateur du genne humain 2 vol.                     |
| iu-8                                                                                |
| Bancroft (G.) - Éloge funèbre du président Abraham Lincoln, pro-                    |
| noncé en séance solennelle du Congrès des États-Unis d'Amé-                         |
| rique, Traduit de l'anglais par G. Jettrand. In-8 1 fr.                             |
| Bolliard (le général) Mémoires forits par lui-mêma. 3 v. in-16. 3 fr.               |
| Blanchi Gievini (A.) Biographie de fra Paolo Saspi, théologien et                   |
| consulteur d'Etat de la république de Venise; traduite sur la                       |
| seconde édition, par L. Van Nieuwherke. 2 val. in-18 7 fr.                          |
| Bonnemere (E.).—La France sous Louis XIV(1643-1715), 2 v. in-8, 12 fr.              |
| DOUGHERS (FT) -TW LANG SORE TORRY LA (1949-7179)"S 4. 18-9. 15 15.                  |
| - La Vandés en 1793, 1 vol. in-18                                                   |
|                                                                                     |
| 2 vol. in-8, 2. édition, revue et augmentée 10 fr.                                  |
| Brissot de Warville Mémoires sur la Révolution française. 3 vol.                    |
| in-18                                                                               |
| Cérémente fanèbre en mémoire du frère Léopald de Saxe-Cobourg,                      |
| premier roi des Belges, protecteur de la franc-magonnerie na-                       |
| tionale, In-8, 1 fr.                                                                |
| Chassin (CL.) Le Génie de la Révolution. les partie, les Cahiers                    |
| de 1789. En vente : le tome I, les Élections de 1789; le tome II, la                |
| Liberté individuelle, la Liberté religieuse. Éd. in-8, le vol. 3 50                 |
| Le même euvrage, édition in-18, le volume 3 fr.                                     |
| Chateaubriand (da) Congrès de Vérene Guerre d'Espagna.                              |
| 2 vol. in-18                                                                        |
| - Études, ou Disceurs historiques sur la chute de l'Empire romain,                  |
| la naissance et les progrès du christianisme, et l'invasion des                     |
| barbares, suivis d'une analyse raisonnée de l'histoire de France.                   |
| 4 vol. in-18                                                                        |
| - Vie de Rancé. I vol. in-18                                                        |
| - Essai sur les révolutions. 2 vol. in-32.                                          |
| - Mélanges politiques. 2 vol. in-32 1 fr.                                           |
| Mélanges politiques 2 vol. in-32 1 fr.     Oninions et Discours, 1 vol. in-32 1 fr. |
|                                                                                     |
| - Polémique, 1 vol                                                                  |
| Chauffour-Kestner (Victor) M. Thiers historien. Notes our l'His-                    |
|                                                                                     |

Librairie Internationale, 45, Boulevard Montmartre, & arus.

#### HISTOIRE

| Dargana (JM.) Historie a Emisseen a Angieserre. 1 v. in-o. 6 ir.            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Delepterre La Belgique illustrée par les sciences, les arts et les          |
| lettres. l vol. in-8                                                        |
| lettres. l vol. in-6                                                        |
| terre, 1 vol. in-18.                                                        |
| terre. 1 vol. in-18                                                         |
| Bon. 1 vol. in-8 6 fg.                                                      |
| Dumouriez (le gel) Mémoires et correspondance inéd. 2 v. in-18, 2 fr.       |
| Dumouriez (legel) memoires et correspondance med. z v. m-18. z m.           |
| Eyma (Xavier). — La République américaine; ses institutions, ses            |
| hommes. 2 vol. in-8                                                         |
| - Les Trente-Quatre étoiles de l'Union américaine. Histoire des États       |
| et des Territoires. 2 vol. in-8 12 fr.                                      |
| - Légendes du nouvesa monde, 2 vol. ln-18 7 fra                             |
| Figuler (Louis) Vies dee Savants illustres depuie l'antiquité jusqu'an      |
| xixº siècle, avec l'appréciation sommaire de leurs travaux.                 |
| Vol. I Savants de l'antiquité : Thalès Pythagore Platon,                    |
| - Aristote, - Hippocrate Théophraste Archimède                              |
| Enclide Apollonius Hipparque Pline Dioscoride.                              |
| - Galien Ptolémée et l'École d'Alexandrie. 1 fort vol. grand                |
| in-8, illustré de 38 belles gravures en dehors du texte, sur                |
| papier blano; broché : 10 fr., et 14 fr. avec une superbe relinre.          |
| Vol. II. — Savants du moyen age : Géber. — Mesué. — Rhasès.                 |
| Vol. II. — Savants du moyen age : Geber. — Moste. — Khases.                 |
| Avicenne. — Averrhoes. — Abulcasis. — Albert le Grand; —                    |
| Thomas d'Aquin. — Roger Bacon. — Vincent de Beanvais. —                     |
| Arnauld de Villeneuve Raymond Lulle Gny de Chauliac.                        |
| <ul> <li>Guttenberg. — Fast et Seborffer. — Christophe Colomb. —</li> </ul> |
| Amério Vospuce. 1 fort vol. grand ln-8, illustré de 36 grandes              |
| gravures en dehors du texte, sur papier blanc; broché : 10 fr.,             |
| et 14 fr. relié avec luxe Il a été tiré un nombre d'exemplaires             |
| de ces 2 vol. avec gravures sur papier teinté.                              |
| Findel (J G.) Histoire de la Franc-Maconnerie depuis son origine            |
| insqu'à nos jours. Trad, de l'allem, par E. Tandel. 2 v. in-8. 12 fr.       |
| Gachard. — Documents concernant les troubles de la Belgique sous l'em-      |
| percur Charles VI. 2 vol. in-8 10 fr.                                       |
| Garrido (F.) L'Espagne contemporaine. 1 vol. in-8 7 50                      |
| Goblet d'Alviella (lientenant général, comte). — Des cinq grandes puis-     |
| aances de l'Enrope dans leurs rapports politiques et militaires             |
| autoce de l'Eutobe dens tents tabbotse bournéses et ministres               |
| avec la Belgique. 1 vol. in-8                                               |
| - Mémoires historiques. Dix-huit mois de politique et de négociatione       |
| se rattachant à la première atteinte portée aux traités de 1815.            |
| 2 vol. in-8                                                                 |
| Goldsmith (le D') Abrégé de l'histoire romaine. Traduit de l'an-            |
| glais. 8° édit. 1 vol. grand in-18 1 fr.                                    |
| Hamel (E.) Histoire de Robespierre, d'après des papiers de famille,         |
| les sources originales et des documents entièrement inédits.                |
| 3 vol. in-8                                                                 |
|                                                                             |
|                                                                             |

Enterior interioristic, 19, Descript Avenue of 1 1 1111

MAG 200 4633

## CHEZ LES MÊMES ÉDITEURS

# ŒUVRES DES GRANDS AUTEURS FRANÇAIS CONTEMPORAINS

| EDITIONS IN-8" CAVALIER                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VICTOR HUGO Les Misérables, 10 vol. io 8                                                           | . 60fr     |
| - William Shakspeare, 1 vol. in-8*                                                                 |            |
| - Chansons des rues et des bois, 1 vol. io-8.                                                      |            |
| ALPH. DE LAMARTINE - La France parlementaire (1834-1851                                            |            |
| - Discours, écrits politiques. 6 beaux et forts vol. in-8°                                         | . 36 .     |
| - Shakspeare et son œuvre, l vol. in-8                                                             | . 5 .      |
| Portraits et biographies (William Pitt, lord Chathan                                               | n,         |
| - Madame Roland, Charlotte Corday). 1 vol in-8                                                     | . 5 .      |
| - Les Hommes de la Révolution (Mirabeau, Vergniau                                                  | d,         |
| - Dantoo). 1 vol. in-8*                                                                            | . 5 .      |
| - Les Grands Hommes de l'Orient (Mahomet, Tamerla                                                  |            |
| - Zizim). 1 vol in-8*                                                                              | . 5 .      |
| - Civilisateurs et conquérants (Soloo, Périelès, Michel-Aog                                        | re,        |
| Fables de l'Iode, Pierre le Grand, Catherine II, Mura<br>2 vol. in-8.                              | . 10 .     |
| JULES SIMON. — L'École, 1 vol. in-8°.                                                              | . 6 .      |
| EUGENE PELLETAN La Famille, I. La Nère. I vol. in-8°.                                              | . 5 .      |
| II. Le Père. I vol. in-8"                                                                          |            |
| II. L'Enfant I vol. in-8°.                                                                         | . 5 .      |
| EDGAR QUINET. — La Révolution. 2 vol. in-8°                                                        |            |
| LOUIS BLANC. — Lettres sur l'Angleterre. 2 vol. in-8                                               | . 15 ·     |
| LOUIS BLANC. — Lettres sur l'Angieterre. 2 voi. in-8      Les Saloos du XVIIIe siècle. 2 vol. in-8 | . 12 .     |
| VICTOR HUGO RACONTÉ PAR UN TÉMOIN DE SA VIE. 2 vo                                                  | . 12 .     |
| VICTOR HUGO RACONTE PAR UN TEMOIN DE SA VIE. 2 VO                                                  |            |
| LAMENNAIS (Œuvres de), 2 vol. gr. in-8° à 2 colonnes                                               |            |
|                                                                                                    | . 36 1     |
| ÉDITIONS 1M-IS JÉSUS                                                                               |            |
| VICTOR HUGO Les Misérables. 10 vol. in-IR                                                          | . 35 a     |
| MICHELET La Sorcière. I vol in-18                                                                  |            |
| La Pologne martyre. 1 vol io-18                                                                    | . 3 50     |
| GEORGE SAND (Œnvres de) Flavie. 1 vol                                                              | . 3 .      |
| - Les Amoors de l'Age d'or. 1 vol:                                                                 | 3 .        |
| - Les Dames vertes, I vol                                                                          | . 3 .      |
| - Les Beaux Messieurs de Bois-Doré. 2 vol                                                          | . 6 .      |
| - Promenade autour du village, 1 vol                                                               | . 3 .      |
| - Souvenirs et Impressions littéraires, I vol                                                      | . 3 .      |
| - Autour de la table, l vol                                                                        | . 3 .      |
| - Théâtre complet. 3 vol.,                                                                         | . 9 .      |
| EUGENE SUE (Œnvres d'), 37, vol. gr. in-18 à 1 fr.                                                 |            |
| - Œuvres diverses, 49 vol. petit in-18 à 50 cent. le vol.                                          |            |
| FRÉDÉRIC SOULIÉ Œuvres diverses. Romans, 66 vol. petit in-18                                       | à 50 cuot  |
| le volume.                                                                                         |            |
| ALEXANDRE DUMAS Les Crimes célèbres. 4 volumes gr. in-18                                           | à 2 francs |
| JULES SIMON, - L'École. 1 vol in-18 jésus                                                          | 3 50       |
| PROUDHON La Guerre et la Paix. 2 vol. io-18 jéans.                                                 | . 7 .      |
| This is de l'imple 1 vol in 10 item.                                                               | 9 60       |

.







